# En Espagne

Des militaires légalistes nommés à des postes-clés

LIRE PAGE 32

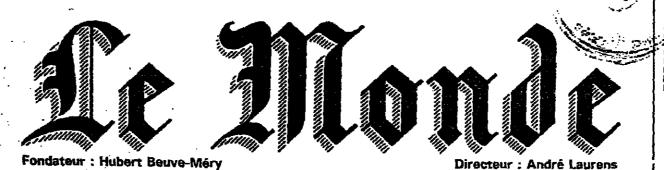

3,60 F

Algário, 3 DA; Maroc, 3,50 dr.; Tunisio, 300 m.; Allo-sasgos, 1,60 DM; Auriche, 15 sch.; Belgique, 26 fr.; \*Cameda, 1,10 \$; Côtes d'hoire, 340 F CFA; Denomark, 8,50 Kr.; Espagos, 100 pen.; É-Al., 95 c.; G.-B., 80 p.; Grèce, 65 dr.; Mende, 75 p.; Italie, 1 200 l.; (Jen., 350 P.; Libye, 0,350 DL; Luxembourg, 27 f.; Norvège, 8,00 kr.; Paya-Bea, 1,75 fl.; Porrugal, 50 sec.; Sérégal, 325 F CFA; Suède, 7,75 kr.; Suèsc, 1,40 l.; Yougoslavie, 65 d. Tarif des abonnements page 7

5. RUE DES ITALIENS 75427 PARIS CEDEX 69 Tilex MONDPAR 650572 F C.C.P. 4207 - 23 PARIS Tél.: 246-72-23

# BULLETIN DU JOUR Paris-La Haye: des relations navrantes

M. Van den Broeck, ministre néerlandais des affaires étran-gères, et M. Cheysson se livrent ce jeudi 3 fêvrier, dans l'indifférence générale, aux consulta-tions d'usage entre partenaires d'une même Communauté. Il est pourtant argent qu'elles sortent de la routine et marquent le renouveau de relations présentement navrantes.

On brocarde les visites de chefs d'État et il est vrai que souvent elles sont purement for-melles ; leur absence, en revanche, peut être significative. Depuis la fondation de la V° République, aucun de ses présidents - et Dieu sait s'ils voyagent - n'est allé en visite officielle à La Haye.

Les responsabilités de cette situation sont partagées. Mais ses dounées psychologiques et politiques sont en train de changer. Après la guerre, les Pays-Bas sont foncièrément antiallemands et confient leur sécurité aux Anglo-Américains. Par le traité de Bruxelles de 1948, ils s'unissent à la France et à la Grande-Bretagne dans une alliance qui s'intégrera dans l'alliance atlantique. Douillettement protégés, ils prennent pour autant de monstres les « grands desseins » du général de Gaulle : Europe des États sans fa Grande-Bretagne, Europe européenne à l'écart des États-Unis, force de frappe, sans parler d'un anti-parlementarisme qui heurte leurs traditions.

Cette situation a beaucoup change. Ancun gouvernement allié ne conteste plus la politique de sécurité héritée de de Gaulle telle que M. Mitterrand la pratique, et les Néerlandais, hier atlantistes irréprochables, sont aujourd'hui les alliés qui répugnent le plus à abriter des miscependant pas tiré les conséquences de cette évolution, que la pollution du Rhin par les déchets des potasses d'Alsace empoisonnaient les relations franco-néerlandaises. L'actuel gouvernement français a en le mérite de décider de mettre un terme au refus indéfendable de ratifier la convention signée par les riverains du fleuve.

L'image qu'offrent aujourd'hui les relations franconéerlandaises est en tout cas sinistre. Par tête, les Néerlandais représentent en Europe notre plus gros déficit commercial: près de 15 milliards de francs pour quatorze millions d'habitants, soit 15 % du déficit français. Les ventes de Talbot aux Pays-Bas égalent nos achats de fleurs. Les Pays-Bas n'achètent aucun armement français, à l'exception de mines antichar fabriquées par... une filiale néer-landaise. Un gros marché de locomotives est en passe de nons

Le français, obligatoire jusqu'en 1953 dans l'enseignement primaire, est de plus en plus menacé. Alors qu'il est encore une des deux langues obli-gatoires dans le secondaire, il deviendra, si une loi en cours d'élaboration est adoptée, facultatif an même titre que l'arabe, le portugais ou le turc.

Sans doute peut-on espérer, ane fois le contentieux sur le Rhin réglé, que de meilleures relations entre les gouvernements rapprocheront les peuples. Mais il faudra que les Français retroussent leurs manches. Leur éviction du marché néerlandais est en grande partie la faute des Français eux-mêmes, qui ont longtemps cru qu'il suffisait d'ouvrir un bureau à Bruxelles pour vendre à Rotterdam. Seul un long effort amènera un jour les Néerlandais à ne plus dire à un enfant paresseux : « Ne fais pas ton deroir à la française (Met de franse slag). »

# vont renforcer à Beyrouth le contingent français

# Washington réagit vivement à l'incident entre « marines » et soldats israéliens

Après les deux attentats commis en moins d'une semaine contre les soldats français à Beyrouth, M. Charles Hernu, ministre de la désense, a confié au général Georges Maldan, inspecteur des sorces extérieures et des troupes de marines, le soin d'étudier, de concert avec les partenaires de la France, un renforcement du contingent français de la force multinationale à Beyrouth par des éléments de la Légion

Washington a vivement réagi à l'incident qui a opposé mercredi à Beyrouth une unité de chars israéliens à un détachement de marines ». M. Caspar Weinberger, secrétaire à la défense, a félicité publiquement l'officier américain qui a barré la route à un char israélien pour l'empêcher de violer la ligne de démarcation.

Ce jeudi matin, les locaux de l'agence syrienne d'information SANA à Beyrouth-Ouest ont été dévastés par l'explosion de deux charges qui n'ont toutefois pas fait de victimes.

De notre correspondant

Beyrouth. - « Vous ne passerez que sur mon corps ! . : en se deres-sant de toute sa hauteur face aux trois chars israéliens, qui essayaient de contourner le barrage de marines » s'opposant à leur incur-sion, un officier américain a été le héros du sixième incident en deux semaines entre troupes israéliennes et américaines dans la banlieue sudest de Beyrouth. Les chars ne sont

Non loin de la, les Israéliens n'en ont pas moins poursuivi leur ratis-

il se tro

sage, devenu quatidien depuis plu-sieurs jours, interrompant la circulation et tirant des rafales devant eux dans les oliveraies pour se couvrir.

Les · marines » sont excédés des agissements israéliens dans leur sec teur et ne répugneraient pas à la manière sorte si on les y autorisait. Le secrétaire à la défense, M. Weinberger, a déclaré qu'il craignait des affrontements plus graves ».

LUCIEN GEORGE, (Lire la suite page 3.)

LES DISSYMÉTRIES SOVIÉTO-AMÉRICAINES

M. Bush, vice-président américain, termine à pays de l'OTAN. « Si les Soviétiques out un autre

sh a réaffirmé

n'y a pas que les haricots

# Des éléments de la Légion | L'autonomie du secteur public doit être respectée

déclare M. Mitterrand

A l'occasion du conseil de ministres du 2 février, M. Mitterrand a « rappelé fermement à l'ensemble des ministres que l'exigence d'une politique industrielle cobérente doit se garder d'une bureaucratie câtillonne ». Lors du déjeuner qu'il avait eu le 11 janvier avec six P.D.G. des groupes industriels nationalisés, ces derniers s'étalent inquiétés des pressions multiples qui obèrent leur - autonomie de gestion -.

Le rappel à l'ordre de M. Mitterrand s'adresse, au-delà des ninistres, à l'ensemble de l'administration. La vigilance manifestée par le chef de l'État sur le chapitre des nationalisation s'explique par l'importance de l'enjeu. Des performances des groupes natio dépendra pour une large part le jugement que porteront les Français sur cette société d'économie mixte que le pouvoir veut mettre en place.

# Gérer les nationalisations

# I. – De désagréables surprises financières

par JEAN-MICHEL QUATREPOINT

Voilà un an, le gouvernement socialiste procédait, au terme d'une âpre bataille juridique et politique, au plus vaste transfert de propriété au profit de l'État jamais réalisé en Occident. La quasi-totalité du secteur bancaire, la sidérurgie, quelques-uns des plus grands groupes industriels français devenaient ainsi « la propriété de la collectivité ».

Un an est un délai bien court pour juger d'une réforme d'une telle ampleur. Comme on pouvait le penser, les nationalisations n'ont pas réglé comme par enchantement les problèmes de l'économie française. En revanche, elles n'ont pas entraîné

plan, le président Reagan a dit qu'il le prendrait

« regretté » que Moscou « n'ait pas répondu sérieu-

M. Andropov pour signer un traité sur les armements

nucléaires. « Nons espérons que les Soviétiques étu-

dieront cette proposition plus sérieusement », a

A Washington d'autre part, la Maison Blanche a

' » 2 l'offre de M. Reagan de rencontres

mythologiques ou algébriques?

Sauf à faire aveuglément confiance

à ceux dont on épouse les craintes et

les objectifs, on est facilement porté

à croire que des l'instant où les uns

et les autres ont les moyens de se

réduire en bouillie pour longtemps, il n'importe guère qu'il y en ait un

peu plus d'un côté ou un peu plus de l'autre. C'est vrai des armes dites - stra-

tégiques » : celles qui menacent, à partir du territoire d'une superpuis-

sance, de ses avions à long rayon

d'action ou de ses sous-marins, le

territoire de l'autre. Certes les Amé-

ricains redoutent que les Soviétiques

ne disposent un jour des moyens de

neutraliser par une attaque par sur-prise l'essentiel de leurs fusées inter-

continentales en silos, qui sont poin-tées en permanence sur les bases de

départ des fusées adverses et sont appelées pour cette raison - anti-forces -. Dans ce cas en effet, sauf à

capituler, il leur faudrait recourir à des armes lancées de sous-marins ou

de bombardiers, que leur moindre

précision ne permet d'utiliser que

contre des « cités » (armes dites pour cette raison démographiques)

en s'exposant au risque de recevoir

sur leurs propres villes une - puni-

tion · d'égale ampleur. Mais la pré-

cision grandissante du tir des fusées

tirées à partir des sous-marins, les-

quels, pour un laps de temps sans

sont à l'abri des coups adverses

parce que presque impossibles à repérer, devrait avoir pour effet de

réduire la différence entre les deux

frappes antiforces et anti-

cités - et donc de diminuer la vuiné-

déraisonnable d'espérer que

Washington et Moscou parviendront

un jour à conclure un nouvel accord

de limitation de ces armements,

impliquant cette fois la destruction

d'un certain pourcentage de l'usées.

Des deux côtés, on pourrait ainsi

dépenser moins, sans que pour

autant le rapport des forces se

(Lire la suite 2.)

Dans ces conditions il n'est pas

rabilité américaine.

trouve modifié.

doute encore assez considérable,

sérieusement en considération », a-t-il ajouté.

de cataclysme. Ni à l'intérieur de l'Hexagone ni à l'extérieur. Reste que les copropriétaires que sont les Français s'interrogent. Qu'est-ce que la nationalisation a réellement changé : dans les relations de ces groupes avec l'État, le financement de leurs investissements, leurs rapports sociaux?

A la lumière des derniers résultats annoncés pour le secteur public, une question domine cependant toutes les autres : la nationalisation auraitelle transformé des entreprises bénéficiaires en des gouffres à déficits ?

(Lire la suite page 29.)

**Formalités** 

### AU JOUR LE JOUR

Le gouvernement va créer une commission de simplification des formalités imposées aux

La tache des commissaires anti-paperasse ne sera pas une formalité. Il leur faudra fouilqui entrave l'initiative privée. Plonger dans des dossiers dantesques et dans l'océan des circulaires, démasquer les agents de la tracasserie.

Mais ce ne sera rien à côté de la nécessaire lecture des rapports antérieurs sur le même sujet.

BRUNO FRAPPAT.

# Climat tendu à l'usine Citroën d'Aulnay

Un nouveau conflit a éclaté à l'usine Citroën d'Aulnay, après les graves incidents qui ont opposé, mercredi 2 février. grévisies et non-grévistes à l'usine Citroën d'Aulnay et qui ont fait plusieurs blessés. Une quarantaine d'agents de maitrise et d'ouvriers du - plateau de retouches » des voitures ont leur tour, sait grève, jeudi 3 sévrier, réclamant le licenciement des « meneurs ». Selon la direction, ces débravages de protestation ont entraîné, jeudi matin, l'arrèt de la production.

Mercredi, M. Auroux, ministre a travail, a dénonce des méthodes relevant de pratiques terroristes - et souligné la nécessité de respecter la liberté de ceux qui veulent travailler.

La C.G.T. a estimé que le ministre était tombé dans « un piège patronal ». Selon les cégétistes, des non-grévistes se sont opposés au départ de grévistes pour une mani-festation à Paris. La direction et la C.S.L. donnent une version opposée : cégétistes et délégués de chaînes ont provoqué les incidents en faisant pression sur les salariés opposés au débrayage (lire page 27 le récit de Laurent Greilsamer).

Jeudi à l'aube, l'atmosphère était loujours tendue aux portes de l'usine. Des ouvriers maghrébins de l'équipe du soir étaient venus expliquer à leurs camarades de l'équipe du matin les événements de la veille. Ils appartenaient à l'atelier de montage dont les O.S., en majorité cégétistes, s'étaient affrontés avec des agents de maîtrise et des ouvriers professionnels français et asiatiques du - plateau de retouches -, pour la plupart membres de la C.S.L.

Des élus de la C.G.T., accusant la direction de · provocation · lan-çaient des appels au calme, tandis ne des travailleurs maghrébins se déclaraient partisans d'un débrayage. Cependant, les ouvriers pénétraient normalement dans l'usine pour reprendre le travail sur

Mais à l'atelier de retouches, la C.S.L. et des agents de maîtr sont mis en grève, exigeant des sanctions - contre les agresseurs -.

# Déclarations fiscales

«Le Monde » du 4 février (numéro du 5) publiers un sup-plément de six pages consacré aux déclarations de revenus et au calcul de l'impôt pour 1983.

# Le défi de l'échec scolaire

En engageant une réflexion nationale sur l'enseignement du mier degré, le ministre de l'éducation nationale s'efforce de répondre à l'attente inquiète de nombreux Français. Les difficultés engendrées par la réforme de 1975 en vue de la mise en œuvre d'un e collège unique » ont suscité le désarroi de nombreux enseignants et les critiques parfois véhémentes de l'opinion publique. Pourtant l'objectif politique, il y a déjà trente-cinq ans, du plan Langevin-Wallon était de faire accéder tous les jeunes Français à l'enseignement secondaire durant leur scolarité obligatoire ; cet objectif avait peu à peu été souhaité ou accepté par la quesi-totalité des forces sociales dans notre pays, à la suite de la majorité des acteurs de l'éducation, notamment des enseignants... Comment expliquer les décalages entre cette volonté politique et les pratiques éducatives actuelles ? Pourquoi au moment où il met tout en œuvre pour assurer une réelle « démocratisation » de l'enseignement, le système éducatif semble-t-il achopper sur un échec scolaire qui atteint presque toujours les mêmes milieux sociaux ? Sur quels points le débat prévu peut-il améliorer le fonctionnement de l'école en France ?

La série de deux articles dont nous commençons la publication a été rédigée par un haut fonctionnaire qui vient de quitter le ministère de l'éducation nationale et qui s'est aussi intéressé à la recherche en sciences humaines. Il nous l'a adressée à titre personnel, c'est la raison pour laquelle il a signé d'un pseudonym

# I. – Une machine à éliminer

Il est difficile d'appréhender ampleur des mutations structurelles de l'éducation en France de-puis une trentaine d'années. A la fin des années 1950, la moitié environ d'une génération accédait à l'enseignement des collèges ou ly-cées en classe de sixième : en 1980, plus de neuf élèves sur dix parviennent en sixième (même si, pour une fraction importante, ils le font avec retard). Depuis la suppression des filières du collège Fouchet, à la rentrée 1977, les enseignants des collèges trouvent en face d'eux dans le « collège unique » des élèves originaires de tous les milieux sociaux, marques, en l'outre, par une très grande hétéro-

généité de leurs performances sco-

Faute de préparation et de formation parfaitement adaptées des enseignants, que leur cursus personnel porte plus à répondre aux attentes des bons élèves, et par manque d'expérimentations qui auraient pu âtre peu à peu étendues sur la base du volontariat, ces mutations sont vécues par tous comme une « contre-innovation » subre : elles engendrent désarroi et impuissance chez certains enser-

> JEAN VIGUIÉ. (Lire la suite page 19.)

# THE COURSE OF THE PARTY OF THE

enversion française ouen v.o. THE RISK IS THE TANK IN

rs à La Paz

Treriter, 120

Carrier of the State of the state of

French. Red ter mark

LLANDE, IL.

Prance Jan Service :

Western Co.

And the second s

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

 $^{1}\sin \frac{\pi }{e}$ 

\*\*\*\*\*\* 12° ;

X 4 200 x -

200

Sizorie: Carena (c.) 44 mg

St. William Co.

7377

·西海南 shares and

State of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

----

TRANSPORT

Andrews Control of the Control

IL HAN DECOME

L'A.F.P. 110,8 HILL

FRANCS: EST VOTE

CONSEL D ADMINISTR

The street, a contact

M. Juen Post

E MINER TO THE THE

The state of the s

Minney & Charles

1 24 miles

Mark tot 25 St.

Approved the second

Market (1.

THE PROPERTY OF STREET Control Pets persons **集集和中华** (1.77) THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH **P G A** printed that he is a series of the

AGENCES OF SCHOOLS por service and **開始的な手機の**ななない。 関連的な手機のななない。 関連ない。

The second of the second THE PARTY OF A STATE OF

### Chaque camp s'affirme partisan par ANDRÉ FONTAINE de maintenir l'équilibre avec l'antre, ment américaine, déborde de tout en l'accusant, statistiques en main, de détenir ou de rechercher la tableaux et de graphiques. supériorité. Pour permettre à l'opi-Mais comment s'y retrouver entre tous ces engins de mort aux noms nion de trancher, la presse, notam-

**UNE FRESQUE** 

Bruxelles, ce jeudi 3 février, la quatrième étape de sa tournée européenne. Il sera vendredi à Genère, où il

rencontrera les négociateurs soviétiques et les négo-

ciateurs américains aux pourpariers sur les arme-

ments sucléaires. Abordant ce problème à La Haye.

l'attachement de Washington à l'option zéro, qui exige le démantèlement de toutes les fusées soviéti-

ques à moyenne portée basées à terre en échange du

non-déploiement d'armements analogues dans les

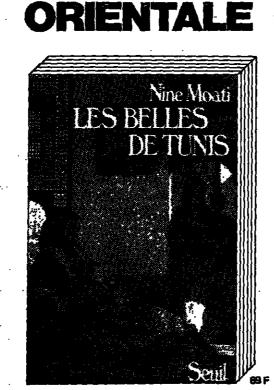

Les destins de trois femmes d'une famille juive cosmopolite font revivre un siècle de l'histoire de Tunis à l'époque de la domination française.

SEUIL

SS-20, tous plus profondément en-

foncés dans le pays. Ils ne sont donc pas parade aux SS-20. Ils sont autre chose ! Mais quoi ?

Des armes de combat

Leur précision extrême indique des

armes de combat. La position avan-cée des Pershing, livrés à poste fixe

armes de première frappe — en dé-clenchement d'un conflit, — ou de provocation à une première frappe adverse — ce qui revient au même.

Que ce soient des armes stratégi

ques, c'est-à-dire capables de frap-

per en territoire soviétique, ajoute

beaucoup à la provocation, comme leur faible durée de trajet. Mais leur

ravon d'incursion réduit dans le sanc-

penser au concept inquiétant de guerre nucléaire limitée à l'Europe. Tandis que les « de Genève » évoquent un dialogue de sourds, un faux-semblant pour gegner du temps devant la montée de l'inquiétude po-

On peut refuser comme invraisem

blable l'idée que quelqu'un, quelque part, ait peut-être conçu l'ambition

d'être l'homme providentiel qui aura

débarrassé la terre du communisme,

füt-ce au prix de l'anéantissement de

l'Europe. Europe qui, soit dit en pas-sent, est aussi le plus redoutable des

concurrents économiques en cette période de crise. L'ennui, si cela de-

vait un jour se confirmer, c'est qu'il

n'y aurait plus personne, sur le Vieux Continent, pour dire qu'il n'a pas

Le président a affirmé au Bundes-

tag que ∢ la guerre doit demeurer impossible ». La discussion ne porte donc que sur les meilleures voies de

la paix. Je ne crois pas que ce soit si-

gne de « pacifisme » que de se poser ces questions. Mais devant tant

d'ambiguités et de contradictions, ce

serait se montrer totalement irres-ponsable que de ne pas le faire !

tuaire soviétique fait fâcheuser

# La course aux fusées

Il ne se passe pas de jour que quelque déclaration, à l'Est ou à l'Ouest. n'attire l'attention. à un mois des élections allemandes, sur le problème des fusées. Antoine Sanguinetti, pour sa part, s'inquiète du rôle dévolu aux Pershing-2, armes de combat, selon lui, beaucoup plus que de parade. Au-delà des statistiques accusatrices sur les missiles et les effectifs, André Fontaine relève l'existence entre les deux superpuissances de nombreuses dissymétries qu'il faudrait prendre en compte pour apprécier de manière réaliste le rapport des forces. Enfin trois militants européens recherchent le moyen de faire passer notre continent du rôle de victime désignée à celui d'ordonnateur de son destin.

(Suite de la première page.)

vrait conduire, à défaut d'accord

avec Moscou, à l'installation, à par-

tir de la fin de cette année, en Alle-

magne fédérale, de Pershing-2 et de

missiles de croisière et, dans quatre

autres pays atlantiques, de missiles

Reste que si les Allemands don-

nent le feu vert, à l'occasion des

élections du 6 mars, à la mise en œu-

déséquilibre se trouverait substitué à un autre. Car si les SS-20, comme

on vient de le rappeler, visent l'Eu-rope et non les Etats-Unis, les euro-missiles seraient des armes améri-

caines, basées en Europe, et visant

l'U.R.S.S. Un peu comme si les So-

viétiques déployaient des SS-20 à

Cuba, ce qu'ils ont d'ailleurs me-

nacé de faire au cas où les euromissiles seraient effectivement installés.

Il serait surprenant que, si cette der-

nière éventualité devait se matériali-

ser, les Américains ne poussent pas

de Cuba de 1962 n'est pas si loin...

des cris d'orfraie. La crise des fusées

La dissymétrie fondamentale

ainsi mise en lumière, dans cet équi-

libre des forces que chacun prétend

maintenir ou atteindre, résulte tout

simplement de l'existence de

l'Atlantique. Rien ne peut faire

qu'elle n'introduise pas une solution

l'Europe et celle de l'Amérique du

Nord, alors que personne ne peut douter que la protection nucléaire

soviétique couvre aussi bien le terri-

toire de la Pologne, par exemple,

que celui de l'Ukraine ou de l'Ouz-békistan.

Précision - M. Menotti Bottazzi.

auteur de l'article · Permettre aux

paysans de vivre » (le Monde « Idées » du 25 janvier), nous de-mande de préciser que le siège du

Comité catholique contre la faim et

pour le développement, dont il est

e continuité entre la défense de

vre effective de cette décision

de croisière seulement.

# Parade ou découplage ?

ANS le cadre de l'analyse corcette méthode, le président Mitter-rand a excellemment défini le 20 janvier, devant le Bundestag, les principes qui régissent aujourd'hui la

D'abord, a-t-il dit, ∉ la guerre doit demeurer impossible. (...) L'arme nusion, portée ».

Le pari sur le découplage Europe-Amérique, dangereux pour le paix, c'est justement le fondement de la doctrine Schlesinger, ainsi appelée du nom du secrétaire à la défense de M. Nixon, exposée au Congrès des États-Unis en janvier 1975 comme en prélude à la détérioration de la détente. Peut-on refuser a priori que ce soit aussi l'explication des ambi-guîtés du choix, pour l'Europe, de nouveaux matériels de capacités réduites par rapport à ceux, beaucoup

# Trois sous-marins

Car il y a beau temps que les SS-4 et les SS-5 soviétiques, qui menacent l'ensemble de l'Europe depuis 1959 en dépit d'une technologie rudimentaire, ont nécessité une parade : bien avant l'apparition, en 1977, de leurs successeurs, les SS-20. Pour la protection des pays alliés non couverts par une dissuasion nationale, l'OTAN bénéficia alors du détachement permanent à ses ordres de trois sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (S.N.L.E.) opérationnels, prélevés sur les forces stratégiques américaines largemen excédentaires, et qui le sont restées Armés successivement de Polaris depar ANTOINE

et parfois de Trident depuis 1980, comme l'indiquent les éditions ande couvrir la zone de déploiement des SS-20 dans son intégralité.

J'attends maintenant depuis trois s que les ∢ experts » déme leur existence, confirmée en fait chaque année par les annuaires d'armements comme Armes nucléaires du théâtre européen. On a préféré jusqu'à présent le silence. Et pour-tant, c'est ce point précis qui permet de s'interroger utilement sur l'évolution future de la sécurité européenne.

Si ces systèmes d'armes, en place

D'autant plus que, si l'on ne peut comparer que ce qui est comparable, la « modemisation » de l'OTAN ne répond pas au défi des SS-20. En nombre, les cinq cent soixante-douze Pershing-2 et missiles de croisière prévus, à une ogive, semblent équiliorer les quelque six cents têtes de SS-20 qui peuvent atteindre l'Eu-rope. Seulement, ils n'appartiennent pas à la même catégorie de portée intermédiaire, les I.R.B.M. (Interme-

\* Vice-amiral d'escadre (E.R.).

# Un droit pour l'Europe

par CLAUDE CABOCEL (\*), PHILIPPE LAURETTE (\*\*) et PATRICK MARTIN (\*\*\*)

EPUIS que le monde est monde, le mensonge est, pour la plupart des gouvernements, une seconde nature > (1). C'est à quoi se résument, depuis 1968 (signature du traité de non-prolifération nucléaire), les négociations sur la limitation des armements entre les grandes puissances, au niveau inter-continental (SALT puis START) et européen (négociations de Vienne sur les forces conventionnelles (M.B.F.R.), et celles de Genève sur les armements eurostratégiques). Une triple constatation est possible :

1) Jamais, depuis 1945, l'Europe n'a été à ce point l'objet des rivalités qui opposent les Deux Grands.

2) La stratégie de l'alliance est sujette à de violentes contestations dont on ne peut ignorer l'ampleur.

3) Les injonctions des États-Unis ne sont plus de mise, alors que les prochaines années verront une fragi-lisation croissante de leur propre sanctuaire : un tiers de la capacité explosive des forces reposant sur les missiles Titan-2 sera retirée bien avant 1986, année au cours de laquelle les missiles de remplacement MX deviendront opérationnels; mais combien de ces derniers. compte tenu de l'attitude du Congrès, seront-ils mis en silo à la date prévue de 1988? Enfin, la seule arme nouvelle du plan Reagan, le bombardier BI, ne verra le jour qu'en 1987. Mais présentement, la situation américaine n'est pas critique, puisque deux anciens secré-taires à la défense, MM. Schlesinger et Brown, ont formellement dénié la thèse de l'administration Reagan créditant l'U.R.S.S. d'une marge

certaine de supériorité. L'hypocrisie américaine à l'égard de ses alliés n'a donc d'égal que le cynisme traditionnel de la diploma-

tie soviétique qui recherche depuis (\*) Président fédéraliste de la Jeu-

(\*\*) Membre du comité directeur (\*\*\*) Membre de la commission nationale du Mouvement fédéraliste euro-

1954 (proposition Molotov d'un pacte de sécurité collective) la neutralisation » de l'Europe occi-Les gouvernements européens doivent donc renvoyer dos à dos les HOMATIE

, pes efforts

----

0.02

 $\sigma \approx \pi_{\rm constant}$ 

Water State of the Contract of

The Later of the South

- 5

pour dissi

propagandes unilatérales, dont le seul résultat est de désarçonner l'opinion publique du monde libre. Or, comme le pense Willy Brandt une politique de sécurité qui divise profondément nos peuples crée beaucoup plus de risques que le fait

de renoncer à tel ou tel projet de déploiement d'armes » (2). La France et ses partenaires en sont conscients, mais les réponses apportées ne sont pas à la hauteur

des dangers qui nous menacent. Il en est ainsi pour l'idée - deve

nue lieu commun - d'une « réacti-vation » du diaiogue au sein de l'Union de l'Europe occidentale, idée défendne naguère par MM. Debré et Jobert; singulière destinée d'un traité qui ne prévoit de limitations qu'en matière d'armements classiques et qui n'aborde le problème de la bombe nucléaire que pour en interdire la fabrication à la R.F.A.

Bien sûr, l'Europe n'est pas, en l'état actuel des rapports de force, capable d'assurer seule sa défense mais il reste que, faute de volonté, les responsables occidentaux a'utili-sent déjà pas au maximum la marge de manœnvre qui leur est accordée au sein des institutions existantes.

Veut-on une amorce réelle de dialogue sur le thème de la défense enropéenne? Il serait dès lors nécessaire et urgent d'engager une collaboration organique et régulière entre trois niveaux de réflexion :

- Le comité permanent des armements de l'U.E.O.:

- Le comité politique et l'étatmajor de l'OTAN: - Le Conseil européen et l'As-

semblée des Communautés. Tout débat isolé dans une de ces instances ne peut avoir de suites.

Aujourd'hui, les pacifistes d'action constituent les vecteurs nécessaires d'une prise de conscience iné-luctable, qui doit inciter les gouvernements à adopter une conduite résolument offensive; ce que ces mouvements revendiquent est le droit; pour l'Europe, de ne pas se laisser dicter sa conduite ; ni plus

Alors que nous semblons entrer dans une ère nouvelle de « malentendus transatlantiques >, il demeure impératif de reconstituer la confiance des peuples européens dans leur propre avenir : l'échec n'est pas permis, qui conduirait à la naissance d'un nationalisme à l'échelle du continent soumis à des pressions multiples.

 Nous aimons nous prétendre les victimes des circonstances, écrit un romancier grec contemporain, alors que nous en sommes souvent les secrets ordonnateurs -. Il est vrai : l'Europe ne peut plus se prétendre la perpétuelle victime des événements ; elle doit, pour ce qui la concerne, chercher à en ordonner le cours.

(1) A. Fontaine, Un seul lit pour deux rêves, Fayard. (2) W. Brandt, « For a security Partnership », International Herald Tri-

(3) Voir l'article de Martin Nismoeller dans le Monde du 27 octo-

# diate Range Ballistic Missiles), mais à la catégorie inférieure, les M.R.B.M. (Medium Range Ballistic Missiles). Leur portée, qui est de 1 800 kilomètres pour les Pershing contre les 5 000 kilomètres du SS-20, ne leur permet de toucher que des franges de l'U.R.S.S. – pays Baltes, Biélorussie, partie de l'Ukraine et Moldavie, – en tout cas aucun des sites de SS-20 trus plus profondément en

ches, si contestable que soit puis 1965, de Poséidon après 1971. sécurité européenne.

cléaire demeure la garantie de la paix, dès lors qu'existe l'équilibre des forces. (...) Cet équilibre exige que des régions d'Europe occidentale ne soient pas dépourvues de parade face à des armes nucléaires spécifiquement dirigées contre elles (...)
Quiconque ferait un pari sur le découplage entre le continent européen et le continent américain mettrait en cause l'équilibre des forces, et donc le maintien de la paix ». Enfin, ajoutait-il, ∢ on ne peut comperer que ce qui est comparable : types d'armement, puissance de feu, préci-

plus performants et adéquats à la menace, qui s'y trouvent déjà ?

# pour l'OTAN

SANGUINETTI (\*)

nuelles du *Military Balance* de Londres (79-80 p. 119, 80-81 p. 119, 81-82 p. 129, 82-83 p. 137), ils sont toujours en place. Les quatre cents à quatre cent quatre-vingts têtes nucléaires de ces engins de portée intermédiaire, les plus perfectionnés de la panoplie américaine sont comparables en nombre et en précision aux têtes de SS-20 braquées sur les pays dont ils assurent la protection. Elles ont sur les SS-20 les avantages dissuasifs d'une vulné-rabilité très inférieure et d'une portée égale ou supérieure, leur permettant

depuis quinze ans, doivent continuer d'être maintenus en Europe, dans l'OTAN, quelle est en effet l'utilité d'un système nouveau de capacité moindres, et qui ébranle l'alliance de surcroît ? Si l'on a décidé au contraire de les retirer prochaine-ment, qui peut douter que les Soviétiques puissent y voir la preuve du découplage américain ? Comme le feraient les Européens, du reste, si le problème n'était occulté par un sience prudent!

# Les dissymétries soviéto-américaines

Cette dissymétrie n'est pas la seule, loin de là, Castoriadis a raison La situation est toute différente de ramener ce que les spécialistes américains appellent le - décompte statique des haricots - (Static Bean an niveau européen. Comme de Gaulle l'avait prévu, l'équilibre des armes stratégiques expose les Etats-Count) à un • rapport de sorces Unis, au cas où ils recourraient à ces mortes - et de rappeler que - les armes - que ce soit pour attaquer guerres ne se sont pas entre engins, mais entre hommes, et plus préciséou pour aider les victimes d'une agression, - à subir des représailles ment entre sociétés (...) .. C'est d'ampleur au moins égale. Ce qui fonction du rapport des forces vives, est dissuadé » aujourd'hui, c'est note-t-il, que les Franco-Anglais ont moins l'agression que le premier reété battus en 1939-1940, non pas en cours à l'arme stratégique. Or les SS-20 sont pointés sur l'Europe occien fonction du rapport des forces mortes, qui leur était lourdement favorable (1). dentale – et sur l'Asie – et non sur les Etats-Unis, sans qu'il existe dans les pays menacés une parade de même ampleur. D'où la « double décision » de l'OTAN de 1979 qui de-

Par forces vives, notre auteur entend les facteurs • géostratégiques • et - socio-politiques -, l'attitude des dirigeants et des dirigés, les possibi-lités de stratégie efficace qui en découlent et la capacité à les exploiter. Et il est bien vrai que, si l'on essaye d'aller un peu au-delà des « haricots », pour prendre en compte l'ensemble des composantes des forces en présence, les dissymétries sautent aux yeux.

# Deux rêves contradictoires

La première, en dehors de la présence de l'Atlantique, qui n'est pas rien, résulte de la différence de densité démographique et d'implantation économique entre l'Europe atlantique », où serait censée se dérouler la bataille terrestre, et l'Europe orientale, beaucoup plus clair-semée. C'est, pour le monde occidental, un premier handicap. Il en est un autre, au moins aussi impor-tant, qui découle de l'existence, d'un côté, d'une liberté d'information et de commentaire qui fait totalement défaut de l'autre. C'est à l'Ouest seulement que les médias peuvent dévoiler des secrets, critiquer le pouvoir, préconiser des politiques aux antipodes de la sienne, même s'il est vrai que les moyens matériels nécessaires limitent souvent leurs possibilités d'expression. La campagne pa-cifiste est strictement limitée au camp occidental, et les quelques héros qui tentent, en U.R.S.S. ou en R.D.A., de lui emboîter le pas n'ont aucun moven de se faire connaître.

En contrepartie, il est bien vrai que l'unanimité imposée n'est géné-ralement que de façade. On peut douter de l'ardeur que les soldats non soviétiques du traité de Varsovie mettraient à se battre pour leurs oppresseurs. Rien ne montre, chez les citoyens de la patrie du socialisme eux-mêmes, un enthousiasme parti-culier à l'idée d'en découdre. En Afghanistan, le bidasse moyen, engagé dans un combat dont l'enieu n'est secrétaire général, se trouve 4, rue très porté à prendre des risques inu-Jean-Lantier, 75001 Paris (Tél. 261-tiles. Il faut rendre, de surcroît, 51-60 - C.C.P. 18.249.74 Y Paris). | cette justice à l'idéologie soviétique

qu'elle célèbre la paix et non la guerre comme idéal suprême. C'est au point que, pour engager des unités de l'armée rouge en dehors des frontières, leurs chefs sont amenés à leur servir d'énormes boniments. Ainsi avait-on raconté, en 1968, aux troupes soviétiques ple frère . de Tchécoslovaquie contre une attaque allemande. Rien d'étonnant à ce qu'on ait vu des officiers pleurer en constatant que celui qu'il leur fallait réduire, c'était le peuple en question.

Reste, et on aborde là un autre point de dissymétrie, que le réve communiste est par essence universaliste, alors que le rêve américain ne l'est devenu que par accident. L'U.R.S.S. est la seule entité politique dont le nom n'implique aucune localisation. Au-delà des quinze républiques qu'elle regroupe, elle pourrait très bien s'ouvrir à d'autres, où qu'elles se trouvent, du moment qu'elles acceptent l'idéologie de l'en-semble. Alors que les États-Unis sont d'Amérique, même s'ils s'étendent aujourd'hui jusqu'à Ha-waï, et qu'ils sont nés de l'ambition des « pères fondateurs » de bâtir un coin de paradis à l'abri de la corruption et des conflits de la vieille En-

La politique dite du « cordon sanitaire . au lendemain de la première guerre mondiale, celle de ſ = endiguement >, au lendemain de la seconde, ont contraint les bolcheviks à renvoyer à plus tard la construction de la « République internationale des soviets » annoncée par Lénine et à bâtir le socialisme, d'abord - dans un seul pays -, puis dans une sphère d'influence. La Yougoslavie, puis la Chine et l'Alba-nie en sont sorties, mais, depuis 1975, une dizaine de pays du tiers-monde ont rallié, de gré ou de force, la camp de Moscou. Hérité à la fois de la Sainte Russie et de Marx, le messianisme soviétique qu'a si bien analysé, en son temps, Nicolas Ber-diaev (2), demeure une réalité psy-chologique profonde : la combinai-son d'une foi, de ce qui est ressenti comme un devoir - internationa liste » et d'une ambition.

Concernant les Etats-Unis, en revanche, ce n'est pas le monde exté-rieur qui les a ramenés en 1919 à l'isolationnisme : c'est le peuple américain lui-même qui a refusé de ratifier l'adhésion donnée par son président à la paix de Versailles et à la Société des nations. En 1941, il a fallu la combinaison de la perfidie aponaise et de l'art de la manœuvre de Roosevelt pour impliquer le même peuple américain dans une guerre dont tous les sondages mon-traient, quelques mois plus tôt, qu'il était déterminé à se tenir à l'écart. Il est vrai que, par la suite, les

Etats-Unis sont devenus un empire

de fait et que des ambitions ouvertement hégémoniques sont nées dans les têtes de nombre de leurs dirigeants politiques et plus encore éco-nomiques. Mais ce sont les événements qui les ont poussés dans ce sens: l'épuisement de l'Europe du fait de la guerre, tandis que des ressources fabuleuses s'accumulaient. grâce à son impunité stratégique, sur le sol américain, le rapide abandon par la Grande-Bretagne de son rôle impérial, le monopole, puis la supériorité nucléaires dont ils jouisaient. Il n'empêche que subsiste la tendance à ne pas se mêler des affaires des autres, dont George Washington avait fait, il y a deux siècles, le thème central de son discours d'adieu. Le « syndrome vietnamien . qui, depuis dix ans, empê-che le président des Etats-Unis d'engager des troupes dans un conflit outre-mer, en est un signe particulièrement visible. Et si l'Europe devait refuser les euromissiles, la tentation du repli sur la \* forte resse Amérique », sous la protection des fusées intercontinentales, pourrait devenir irrésistible.

# D'autres contrastes

On pourrait continuer longtemps, parler par exemple de cette autre dissymétrie fondamentale qui fait que l'U.R.S.S., le plus grand pays monde et de beaucoup, ne dispose pas de ports en mers chaudes, alors que les Etats-Unis n'ont que l'embarras du choix entre l'Atlantique et le Pacifique. Rappeler que ses dimensions mêmes obèrent lourdement l'empire moscovite, non seulement parce qu'il a poussé des pointes jusqu'à l'entrée de la mer Rouge, à l'Afrique australe et aux Caraibes, mais parce qu'il se voit obligé, par exemple, de maintenir sur le territoire soviétique lui-même le réseau de chemin de fer le plus étendu du monde. Que le climat, sé vère à l'occasion pour l'Amérique, l'est presque constamment pour l'U.R.S.S.

Il faudrait aussi relever que celleci est une mosaïque de nationalités entre lesquelles subsistent des contradictions dont Iouri Andropov paraît être le dernier à sous-estimer l'importance, même si un certain pa-triotisme soviétique, à coloration fortement chauvine et grand russienne, a tendance à prendre la relève d'une idéologie essoufflée. Alors que du « creuset » américain est née une nationalité unique, même si les Noirs et les hispano-phones font de plus en plus figure de minorités opprimées et si les descen-dants de Polonais, d'Italiens, de Grecs et d'autres encore ont de plus en plus tendance à se réclamer de

Concluons: l'équilibre des deux super-puissances, dont Tocqueville avait annoncé, en 1835, à l'âge de trente ans, qu'un jour elles se parta-geraient le monde, ne saurait être assuré par la scule égalité des « haricots », autrement dit des armes et des effectifs dont elles disposent l'une et l'autre. De toute façon, tout équilibre est destiné à être remis quelque jour en question. Il ne sau-rait donc suffire à fonder une paix durable. Comment y parvenir si les empires rivaux ne se réconcilient pas tour d'une ambition commune? Et quelle peut être cette ambition, sinon d'aider à sortir de leur misère les centaines de millions d'hommes qui s'y enfoncent, alors que sont di-lapidées chaque année, dans la course aux armements, des ressources égales à l'endettement du tiers-monde?

# ANDRÉ FONTAINE.

(1) Cornelius Castoriadis, Devant la tome I: . Les réalités », guerre, tome I: - Le Fayard, 1981, pp. 47-48. (2) Nicolas Berdiaev, les Sources et ie sens du communisme russe, Coll. Los Essais », N.R.F., 1938.



# **BD SUCHET**

A LOUER ÉTAT NEUF,

# TRÈS BEL HOTEL **PARTICULIER**

à usage de **HABITATION** BUREAUX D'AMBASSADE LOGEMENT D'AMBASSADEUR

S'adresser à M. BING nt des Champs-Ély tél. 369.14.70

ur l'Europe

PERLIPPE LAURETTEIN

Series of the territory of the series of the

BOUNDS CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPE

Control of the second s The state of the s

Section to the second section of the second section of the second section of the second section sectio

sem bestratement at the

Marie Sala of Tourist of Salas

La Transport de Article de La Transport de La

THE RESERVE THE PARTY THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

Section of the sectio

Mark of the Book of the

THE CE WILLIAM STATES

The State of the State of the Real

The state der state &

And the state of t

September 1 and 1

See State of the Section of the Sect

Charges was do the no con who

restense? I would be buy

SELECT STREET STREET

The late of the state of the

**連絡して** いつはつ マスニュョ はこう で

Market Street Company

the senior to have

The State of Control of Control

神経を作 生まり

MALTERS W. C. C.

Bart and the control of the control

ERECTOR THE INTERIOR

AND STREET

乗り をない ランド・ディー

s **diet ein** sich in dertich

des une en tout the

**近端地域** - fattps - 5, cd.

e. Berest in the state of the s

The state of the s

professe in the second

翻脚 たたかがたいか

A Section of the Section of

HOLE THE STATE OF THE STATE OF

THE RESERVE AND A STORY

grade consideration (2.4.4)

Particular in Comment of the

Marie Harris Sant

Market Service Commence

医结核毒性病病 医神经管

(記) 管理性 いいかず

Appendig to the second man free ?

Selection of the select

🚉 पुंच के हुँ हैं भारत लगा न कर

TWO WEST OF THE SE

Augment to the said

Section of the second

Action for the second

# LES INITIATIVES AMÉRICAINES

# « Des efforts soutenus sont nécessaires pour dissiper de lourds nuages »

déclare le ministre chinois des affaires étrangères en recevant M. Shultz à Pékin

Pékin - Arrivé mercredi 2 février, ca début d'après-midi, à Pé-kin, M. George Shultz, secrétaire d'Etat américain, devait avoir, ce jendi, deux entretiens avec son collègue, M. Wu Xueqian, avant de rencontrer M. Fang Yi, membre du bureau politique et conseiller d'Etat, en sa qualité de coprésident de la commission mixte scientifique et technique. Dès son arrivée, le responsable américain avait en un long échange de vues initial avec M. Wu consacré, pour l'essentiel, à l'exposé des positions respectives sur le Proche-Orient et l'Afrique australe.

Cette entrée en matière aura eu au moins pour avantage de permet-tre aux interlocuteurs de vérifier si leurs vues à propos de ces deux ré-gioss - d'un interêt très inégal pour Pékin et pour Washington - sont aussi éloignées que la propagande chinoise le donne parfois à entendre. Un porte-parole américain a sculement indiqué que les deux parties, an cours d'une conversation « très sérieuse et approfondie », avaient pu constater sur ces sujets « des points d'accord et des points de dé-

### Une simple allusion à Taiwan

Dans le toast qu'il a prononcé mercredi soir, M. Wu n'a pas mentionné spécifiquement ces sujets de désaccord, se contentant d'indiquer que l'échange de vues qu'il avait eu avec le secrétaire d'Etat avait été « franc et sincère », ce qui est rarement le signe d'une convergence de De notre correspondant

vues. D'une façon générale, le nou-veau responsable de la diplomane chinoise n'a pas particulièrement insiste sur les causes de friction qui, depuis un certain temps, altérent le Taiwan n'a pas été prononcé, mê si une albasion indirecte y a été faite par la mention du communiqué conjoint d'août dernier, qui définissait le cadre dans lequel Pékin consentait à tolérer, pour quelque temps encore, les ventes d'armes américaines au régime nationaliste.

# FACE A L'OPPOSITION PACIFISTE NÉERLANDAISE

# M. Bush a insisté sur la « position morale » des Etats-Unis

Alors que M. Bush, arrivé de La Haye, ouvrait, mercredi 2 février, ses conversations avec les dirigeants belges, un porte-parole du ministère belge des affaires étrangères a précisé les positions de son pays dans le problème des coromissiles. « L'objectif final du gouvernement belge demeure l' « option zéro », a t-il dit. Même si les négociations de Genève devuient aboutir à un déploisement limité (des engles américains à l'ouest), le Belgique serait prête à poursuirre la négociation en rue d'atteindre uitérieurement le suppression totale, de part et d'autre, de ces ussiles. » En même temps, Bruxelles est « prêt à élargir la négociation sur les missiles à d'autres systèmes d'armes, avions, armes tactiques à

De notre correspondant

POTAN.

négociations de Genève.

RENÉ TER STEEGE.

mélancolique, insolite."

paix néerlandais, l'invitant à faire siennes les dernières propositions du président Reagan à l'Union soviétique. Mais la principale commissione de leur accord de minimale de la Haye ont jusqu'ile ajourné leur décision sur l'installation des missiles sur le territoire néerlandais, bien qu'ils aient donné leur accord de minimale de la Haye ont jusqu'ile ajourné leur décision sur l'installation des missiles sur le territoire néerlandais, bien qu'ils aient donné leur accord de minimale de la Haye ont jusqu'ile ajourné leur décision sur l'installation des missiles sur le territoire néerlandais, bien qu'ils aient donné leur accord de missiles sur le territoire néerlandais, bien qu'ils aient donné leur accord de missiles sur le territoire néerlandais, bien qu'ils aient donné leur accord de missiles sur le territoire néerlandais, bien qu'ils aient donné leur accord de missiles sur le territoire néerlandais, bien qu'ils aient donné leur accord de missiles sur le territoire néerlandais, bien qu'ils aient donné leur accord de missiles sur le territoire néerlandais, bien qu'ils aient donné leur accord de missiles sur le territoire néerlandais, bien qu'ils aient donné leur accord de missiles sur le territoire néerlandais, principale de missiles sur le territoire néerlandais, princi que. Mais la principale organisation pacifiste néerlandaise, le Conseil interconfessionnel pour la paix, a réagi en qualifiant d' · instile » la visite de vingt-quatre heures de M. Bush à La Haye.

Le vice-président américain, qui a quitté mercredi 2 février les Pays-Bas pour se rendre à Bruxelles, n'a cessé d'insister, lors d'une confé-rence de presse à La Haye, sur la · position morale que nous pronons et qui peut débarrasser le monde de toute une génération d'armes mortelles ». A plusieurs reprises, il a dit partager les préoccupations des monvements pour la paix. A l'encontre d'un petit groupe de manifes-tants anti-américains, M. Bush as-sura qu'il pouvait entendre « les battements de cœur de ces enfants ». Bien qu'il ne fusseut pas présents lors de sa conférence de presse, les manifestants furent in-vités par M. Bush à expliquer ce qu'ils avaient contre l'option zéro, qui reste la position officielle américaine. « La seule objection que j'en-tends est que les Soviétiques n'en veulent pas », a-t-il dit.

Les Pays-Bas ne constituaient pas l'étape la moins importante de la tournée du vice-président. Fin 1981, melque quatre cent mille Néerlan-dais s'étaient rassemblés à Amster-dam pour manifester contre l'armement uncléaire en général et les projets de modernisation de l'OTAN en particulier. L'affaire des euromissiles » a mis dans l'embarras les gouvernements néerlandais successifs depuis décembre 1979, quand l'OTAN annonça sa décision à deux volets : déploiement de cinq cent soixante douze missiles nucléaires de moyenne portée dans cinq pays ouest-européens, dont quarante huit-missiles de croisière aux Pays-Bas; offre à PU.R.S.S. de négocier sur la limitation de ce type d'armement en

Europe. En raison de l'importance du seutiment antinucléaire aux Pays-Bas,

plan national, en vue de réaliser la modernisation du pays. D'antre part, M. Wu a rappelé que la volonté d'indépendance de la Chine la conduisait à s'opposer à

ment aux efforts, déployés sur un

Or cette notion ne vise plus seule-

ment PU.R.S.S., elle englobe au-

jourd'hui également certains aspects de la politique américaine. L'im-pression fâcheuse que cette attaque oblique aura laissée sur la délégation

américaine a t-elle été effacée par l'affirmation par M. Wu de l' « im-

portance - que Pékin accorde à ses

S'avançant un peu plus, le minis-

tre chinois a situé ces rapports dans

une perspective mondiale. « // est

clair, a-t-il dit, que des relations

normales et bonnes entre la Chine et

les Etats-Unis ne sont pas seule-ment dans l'intérêt fondamental des

deux peuples, mais contribuent à la

paix et à la stabilité en Asie et dans

velle a cité cette phrase de M. Wu,

elle n'a pas jugé utile, en revanche, de reproduire l'intégralité de propos

nettement plus engagés de

M. Shultz sur la même question. Se

plaçant un cran au-dessus de son in-teriocuteur, le secrétaire d'Etat avait affirmé que les présentes conversations étaient « le témoi-

gnage de l'importance que revêtent des relations étroites et durables en-

tre les Etats-Unis et la Chine face

aux défis économiques et stratégi-

ques qui menacent le bien-être de

ious ». La référence à ces défis, for-

darité face, notamment, à l'U.R.S.S.

Cet coubli » de Chine nouvelle

est assurément le meilleur indice des

réserves que nourrit actuellement la

Chine à l'égard de la politique américaine. Dans ces conditions,

M. Shuitz réussira-t-il, comme il l'espère, à « stabiliser et assainir » les rapports entre les deux pays en

vue de favoriser un redémarrage?

Evitant délibérément l'emphase ou

le sentimentalisme, le secrétaire

mule par laquelle une certaine soli-

était sollicitée, a été caviardée.

monde. - Si l'agence Chine nou-

relations avec les Etats-Unis?

l' « hégémonisme ».

climat des relations sino-américames (le Monde du 3 février). Le nom de

M. Wu n'a pas été pour autant tout sources. Recourant à une expression consacrée, il n'a pas manqué de souligner que « des efforts soutenus étalent sons aucun doute nécessaires en vue de lever les obstacles et de dissiper les lourds nuages » qui assombrissent le ciel des relations sino-américaines. Il n'a pas caché qu'il existait, du point de vne de Pekin, un problème de « confiance - - le mot est revenu à deux reprises - à l'égard de l'actuelle ad-

politique étrangère chinoise a permis, par ailleurs, à son principal exécutant de préciser deux points importants. D'une part, si la Chine est fermement décidée à poursuivre sa politique d'ouverture économique vers l'extérieur, celle-ci doit être comprise comme un simple complé-

Les deux « hégémonismes » Le rappel de l'indépendance de la

> d'Etat a souligné la continuité de l'attitude des Etats-Unis depuis une dizaine d'années. Lui-même ne faisait-il pas partie de l'administration Nixon qui engagea le dialogue avec Pékin? Il a témoigné du « fort engagement personnel e du président Reagan - assurance indispensable pour les Chinois, toujours mé-fiants à son égard – en faveur d'une relance du dialogue » sinoaméricaine en vue d'une « meilleure compréhension réciproque sur toute une série de questions internatio-

Patrick

MODIANO

De si braves garçons

"Il nous offre son chef-d'œuvre, un texte aigu,

"Son talent porte l'empreinte poignante du

nos têtes comme une enivrante mélancolie."

GALLIMARD nrf

temps qui passe. Chacun de ses livres est dans

Jean-François Josselin / Le Nouvel Observateur

Duniel Rondeau / Libération

Il est même allé jusqu'à relever les « intérêts parallèles » qui unis-sent les deux pays dans un monde 1979 au projet de modernisation de complexe et interdépendant. Mais il fandra attendre le résultat Le gonvernement actuel - une des discussions des prochains jours pour dire si celles-ci se seront vraicoalition de centre droit dirigée par M. Rund Lubbers - fera probable-ment connaître sa décision dans le ment déroulées selon le mode - sérieux, constructif et responsable : que le secrétaire d'Etat a appelé de courant de l'automne, bien qu'il se réverve le droit de l'ajourner encore ses vocus, et si, de la sorte; le but une fois en fonction des résultats des qu'il s'est fixé aura pu être atteint.

nales et bilatérales ».

# PROCHE-ORIENT

# Washington réagit aux incidents entre « marines » et soldats israéliens

d'assassinats de Palestiniens à Saida

liennes, le double selon des sources

libanaises progressistes - attribués.

cinq à six selon des sources israé-

(Suite de la première page.)

On a, en effet, ici, l'impression très pette que l'armée israélienne a pour instructions d'opérer à la limite de ce qui est tolérable par les Etats-Unis, en . tátant » leurs soldats sur le terrain. Les frictions sont donc inévitables malgré les accords conclus, la semaine dernière, entre Américains et Israéliens sur la délimitation de leurs zones respectives

liennes, selon lesquelles - des terroristes agissent derrière les lignes américaines dans la banlieue sud de Bevrouth -, le colonel Stokes, commandant du contingent américain, a déclaré : • Je ne dispose d'aucune information faisant état de la prêsence de terroristes dans la région où sont installés les - marines - à Beyrouth. Nous n'avons reçu aucune précision à ce sujet en dépit de la demande que nous avons adressée récemment au commandant des forces israéliennes au Liban, le général Amir Drori. »

Commentant les assertions israé-

On apprend à ce sujet que des perquisitions de l'armée libanaise dans la zone incriminée, tout en ayant abouti à la découverte de soixante-quinze Palestiniens environ, qui n'étaient plus censés se trouver là depuis le départ des fedayin en septembre dernier et qui ont été arrêtés, n'ont pas permis de découvrir des individus directement mélés aux attentats contre les troupes israéliennes, qui se produisent, soit à la lisière du secteur israélien, soit plus en profondeur. Un millier de Palestiniens sont toujours détenus par l'armée libanaise, et il y aurait eu trois à quatre morts parmi cux. Les informations relatives à des « centaines de liquidations » paraissent sans

Le ministre français de la décement du contingent français de la force multinationale à Beyrouth.

Actuellement, le contingent français est fort de 1 654 hommes, en provenance de la 9 division d'infantonnée en Bretagne, et du 17ª régi-ment du génie parachutiste, installé à Montauban (Tarn-et-Garonne). Dans ces unités figurent notamment deux companies d'appelés volon-taires du 2 régiment d'infanterie de marine, stationné au Mans (Sarthe), et du le régiment d'infanterie de marine, en garnison à Granville (Manche).

par le journal israélien Jerusalem Post, aux Phalanges, dans le cadre d'une - campagne d'intimidation visant à amener les réfugiés palestiniens à quitter la ville de Saîda et à s'installer dans le camp de Ain El-Héloué ». Un porte-parole du ministère israélien a précisé à ce sujet : « Nous sommes en mesure de confirmer que cinq ou six Palestiniens ont été tués, mais nous ne disnosons d'aucun indice nous permettant d'incriminer les Phalanges (...), avec qui nous sommes en contact permanent et qui savent pertinemment que leur grand frère les Une heure avant l'incident avec contingent français de la Force mul-

les - marines ., un attentat contre le tinationale, le second en cinq jours, avait déjà alourdi l'atmosphère (le Monde du 3 février).

Alors qu'ils effectuaient leur • jogging • matinal, une vingtaine de soldats français ont êté pris pour cible à Beyrouth-Ouest, au niveau de la carcasse calcinée de l'hôtel Holliday Inn. à partir d'une voiture ou se trouvaient deux hommes qui ont tiré sur eux une rafale de Kalachnikov. L'arme était munie d'un silencieux. Deux militaires se sont effondrés : le soldat Alain Collard, grièvement atteint de deux balles à l'estomac, et le caporal Jean-Pierre Lenoble, plus légèrement blessé, bien que la voiture l'ait intentionnellement heurté.

Une jeep d'escorte - depuis l'attentat de samedi dernier, le . jogging » et autres déplacements des

M. Hernu a eu, mercredi 2 fé-

### Un renfort de légionnaires à Beyrouth

fense, M. Charles Hernu, a confié au général de corps d'armée Georges Maldan, inspecteur des forces extérieures et des troupes de marine, le soin d'étudier un renfor-

Le projet à l'étude consiste, devant les incidents qui se multiplient à Beyrouth, à renforcer le contingent français avec des éléments venus de la légion étrangère.

vrier, un long entretien téléphonique avec M. Caspar Weinberger, secré-taire américain à la défense, sur le thème d'un accroissement de la sécurité de la force multinationale. Déià les deux ministres avaient discuté de cette éventualité, le mardi 18 janvier à Washington, lors d'un déplacement de M. Hernu aux Etats-Unis. Le ministre français de la défense doit, d'autre part, rencon-trer ce ieudi 3 février en soirée. M. François de Grosrouvre, chargé de mission auprès du président de la République, qui revient d'une mis-sion d'information au Liban.

A propos de la mission confiée au général Maldan, on précise, de source bien informée à Paris, qu'il s'agit de renforcer, de concert avec les partenaires de la France, la sécurité de la force multinationale et que rien ne sera fait sans un échange de vues entre les ambassadeurs, les représentants militaires à Beyrouth et le président du Liban, M. Amine Gemayel, qui semble en approuver

# M<sup>me</sup> Simone Veil président d'Israël?

De notre correspondant

Jèrusalem. – Un président français pour Israël ? Alors qu'à Jérusalem, dans les différentes formations politiques, on se concerte pour trouver des candidats à la succassion de M. Itzhak Navon, qui vient d'annoncer qu'il ne sollicitait pas un nouveau mandat, un député travailliste, M. Jacques Amir, a causé une certaine surprise en avançant le nom de Mª Simone Veil. Il a soumis cette idée le 2 février au président du parti travailliste, M. Shimon Pérès, en soulignant que pour la fonction essentiellement représentative de chef de l'Etat d'Israel, l'ancien ministre français et ancien président de l'Assemblée européenne possédait tous les atouts néce notemment celui de disposer d'un grand e prestige international ». Certes, en principe, M Veil pourrait être éligible dans la mesure où, comme tout juif, elle pourrait acquérir rapidement la nationalité israélienne en vertu de la « loi du retour », mais on ne sait sí M. Amir a pris soin de recueillir l'opinion de l'in-

Plus sérieuse semble être l'éventuelle candidature de M. Yossef Burg, actuellement ministre de l'intérieur dans le cabinet de M. Begin. Son nom est pour l'instant celui qui revient le

plus souvent dans les pronostics. Dirigeant du parti national reli-gieux (P.N.R.), M. Burg, âgé de soixante-quatorze ans, est une personnalité fort célèbre en lsraēl, car il détient un record de longévité politique : il est membre de la Knesset depuis sa fondation, et il n'a cessé d'occuper un poste ministériel dans tous les gouvernements depuis trente-

il a apparemment l'avantage d'être sollicité à la fois par le parti travailliste et par le Likoud, mais pour des motifs contredictoires, ce qui risque, en fin de compte, de présenter un handicap insurmontable. En effet, le parti de M. Begin est tenté de soumettre sa candidature pour obtenir que le P.N.R. ne s'oppose plus à l'organisation d'élections anticipées (afin de dissoudre la Knesset, M. Begin a impérative-ment besoin des six voix du P.N.R.), tandis que les dirigeants du parti travailliste, repoussant le projet d'un tel scrutin, dont ils redoutent les résultats, cherchent à provoquer maintenant un renversement d'alliance en attirant le P.N.R. dans une nouvelle coalition qui leur permettrait de regagner le pouvoir.

FRANCIS CORNU.

paras dans Beyrouth sont en effet, Signalons également une série soumis à des mesures de sécurité renforcées - n'a pas ouvert le feu sur les assaillants pour éviter d'atteindre les nombreux automobilistes et piétons. Le fait que, par deux fois, les paras français ont été agressés sans réagir sur-le-champ n'en a pas moins étanné une population qui s'attendait à une riposte conforme à

la réputation de ces troupes d'élite.

Le général Michel Dattin, commandant du contingent français, a déclaré à la suite de cet incident. unanimement réprouvé dans une ville où les • paras • sont populaires : - Nous sommes toujours ici et nous continuons le travail. . Son porte-parole a précisé : • La vigilance sera renforcée, mais les activités sportives ou sociales de nos soldats ne seront paz restreintes (...) Nous ne changerons ní nos habitudes ni notre conduite, nous sommes ici pour faire la paix, non la guerre .-

LUCIEN GEORGE.

### LE PRÉSIDENT MOUBARAK INFORME M. MITTERRAND DU RÉSULTAT DE SES EN-TRETIENS A WASHINGTON

Le président égyptien Hosni Moubarak était attendu, ce jeudi aprèsmidi 3 février, à Paris, où il devait informer M. Mitterrand du résultat de ses entretiens avec l'administration américaine sur la double impasse des négociations israélolibanaises et des pourparlers sur la question palestinienne. Il doit quitter Paris vendredi après-midi pour Le Caire.

Au cours de ses entretiens à Washington, puis à Ottawa et à Lon-dres, le chef de l'Etat égyptien a mis l'accent sur la nécessité de procéder à une reconnaissance mutuelle d'Israēl et de l'O.L.P. et d'user de . persuasion - à l'égard de l'État hébreu pour l'amener à reconnaître les droits des Palestiniens. Il a également estimé nécessaire d'encourager Jordaniens et Palestiniens à se joindre aux négociations sur l'avenir de la Cisjordanie et de Gaza.

Du côté français, Paris a manifesté, mercredi, son inquiérude devant l'absence de progrès dans les négociations sur le Liban. Le porteparole du ministère des relations extérieures a réaffirmé à cette occaon le soutien de la France aux Ftats-I inis, auxquels elle reconnaît un rôle crucial dans la recherche des troupes étrangères.

# **OCÉANIE**

### Australie **DES ÉLECTIONS ANTICIPÉES AURONT LIEU LE 5 MARS**

Des élections législatives anticipées auront lieu en Australie le 5 mars, a annoncé ce jeudi 3 février, le premier ministre, M. Malcolm Fraser, Ce dernier a avancé le scrutin, prévu pour octobre, afin de profiter du désarroi dans lequel se trouve le parti travailliste. Le chef de l'opposition, M. Bill Hayden, contesté dans son propre parti, dont l'image de marque auprès des élec-teurs n'était guère flatteuse et qui ne semblait pas capable de vaincre M. Fraser (le Monde du le janvier), a, en effet, donné sa démission trois heures à peine avant que M. Fraser n'annonce sa décision.

M. Hayden – qui a justifié son geste par la volonté d'éviter un conflit inévitable au sein de la direction du Labour – sera sans doute remplacé, dès le début de la semaine prochaine, par son principal rival, M. Bob Hawke. Porte-parole du Labour pour l'emploi et les relations industrielles, ancien président de la Fédération des syndicats (ACTU), M. Hawke était récem-ment considéré par les sondages comme l'homme politique le plus populaire du pays. Il aura pour tâche première de resaire l'unité de son parti et de lui permettre de regagner le terrain perdu : en effet, si les sondages donnaient, il y a un an, le Labour vainqueur, la tendance s'était inversée au cours des dernières semaines de 1982.

Pour sa part, M. Fraser, qui sort d'un long congé de maladie, semble avoir préféré convoquer les électeurs avant que la situation économique et sociale ne se dégrade encore plus / le Monde du 11 janvier).

# UCHET LOUER IT HEUF.

IS BEL ICULIER

**MTATION** WANGASSADE PAREASSADEUR

1

MAR BING Mark Espans Paris

### Grèce

# M. Papandréou réclame « un échange important » pour le maintien des bases américaines

« Les bases américaines en Grèce servent uniquement les intérêts stratégiques des Etats-Unis et ne servent ni ceux de l'OTAN ni ceux de la Grèce ., a affirmé, le 2 février, le premier ministre grec, M. Andréas Papandréou. Actuellement, la Grèce cède une part de sa souveraineté aux Etats-Unis sans contrepartie, a dit en substance le premier ministre.

Or, selon la Constitution grecque, cette cession de souveraineté ne peut se faire que « sur une base d'égalité et de réciprocité » en tenant compte des intérêts de la défense nationale, a ajouté M. Papandréou, qui s'adressait au groupe parlementaire du PASOK (Mouvement socialiste

La seule justification au maintien des bases en Grèce serait « un échange important » avec les Etats-Unis, a poursuivi M. Papandréou, sans donner plus de précision. Le premier ministre a enfin affirmé catégoriquement qu' « aucun accord ou protocole secret » ne serait conclu et que le Parlement prendrait connaissance de la totalité de l'accord éventuel avec les Etats-Unis.

M. Papandréou a qualifié le régime actuel du fonctionnement des installations militaires américaines en Grèce d' « incroyable » et de vrai « régime des capitulations ».

### De notre correspondant

centes déclarations : membre de

bases américaines.

l'OTAN, la Grèce doit maintenir les

Un certain nombre de Grecs ont

le sentiment que, faute de puissance

économique et militaire, leur pays peut difficilement suivre une politi-

que d'indépendance nationale réelle.

Ces Grecs, nombreux mais silen-

cieux, souhaiteraient un accord sur

les bases américaines qui ne trans-

forme pas la Grèce en protectorat.

De toute façon, les Américains peu-

vent difficilement se passer de leurs bases importantes : la Sude et Héra-

klio en Crète, Ellenikon et Nea Ma-

kri, dans l'Attique. Elles contrôlent

les Balkans du sud, la sortie des Dé-

troits, la navigation dans la mer Egée, et couvrent la Méditerranée

Enfin, sur le plan politique, la dé-

cision de fermer les bases améri-caines risquerait de placer certains

députés socialistes proches des libé-

MARC MARCEAU.

orientale et le Proche-Orient.

raux devant un choix difficile.

Athènes. - La négociation sur le statut des bases américaines se trouvant engagée, depuis octobre 1982, dans une phase décisive et provoquant les plus vives controverses, le premier ministre. M. Andréas Papandréou, à la recherche d'une solution pouvant bénéficier d'un large consensus national, a fait le point avec les représentants de tous les partis politiques grecs.

Le premier accord portant sur l'utilisation des aérodromes grecs date de 1947. Il fut élargi et reconduit en 1948, puis, en vertu des articles 3 et 5 des statuts de l'OTAN, les Américains signèrent un second accord en février 1952. Enfin, un texte plus complet portant sur une quarantaine d'installations militaires fut conclu en octobre 1953.

En l'évrier 1975, le gouvernement avec Washington sur les bases et le statut juridique des militaires américains en Grèce. Ces négociations traînèrent en longueur, mais, le 28 juillet 1977, un accord de défense et de coopération fut simplement paraphé à Athènes, dans l'attente d'une formule répondant plus globalement aux intérêts de la Grèce et aux impératifs de la stratégie des Etats-Unis, Le problème se trouve à présent compliqué par les positions publiques du parti socialiste grec e de son secrétaire général, M. Papan-

En effet, durant toute la campagne électorale de 1981, celui-ci déclarait que son parti voulait retirer la Grèce de l'OTAN et fermer les bases américaines. Le 22 novembre 1981, en exposant devant les députés son programme de gouverne-ment, M. Papandréou précisa qu'il convenait de prévoir un calendrier pour la fermeture des bases américaines. En attendant, ces dernières, qu'il faut distinguer de celles de l'OTAN, seraient placées sous un contrôle effectif des autorités grecques et ne pourraient être utilisées contre un pays ami de la Grèce. L'accord devrait être renégocié cha-

Après un nouveau evele de négociations en dents de scie, un certain nombre de divergences restent à surmonter. Les Américains refusant une - location - de type espagnol, il reste à préciser la durée de l'accord. ainsi que les modalités et le volume de l'aide qui sera accordée à la Grèce. Les Américains n'acceptent pas un contrôle des activités de leurs bases ni la moindre restriction sur leur utilisation. Enfin, ils peuvent difficilement garantir le statu quo actuel de la région de la mer Egée.

En 1936, lorsque Washington a commencé à s'intéresser à la Turquie, il s'est montré plutôt favorable aux thèses turques concernant l'Egée. En 1947, les Etats-Unis promirent aux dirigeants d'Ankara d'élargir les responsabilités de la Turquie dans la région orientale de la mer Egée. En 1974, après le re-trait de la Grèce de l'OTAN, le gé-néral Rogers confirmait les dirigeants turcs dans cet espoir. Cependant, les Etats-Unis pourraient, à défaut de l'OTAN, bloquée par le veto turc, garantir la Grèce contre toute agression, d'où qu'elle

Le premier ministre, M. Papandréou, qui a hérité des gouverne ments précedents cette question épineuse, doit agir en sonction de ses engagements électoraux trop précis, des positions dogmatiques de son parti, mais aussi et surtout des réa-lités grecques, tout en tenant compte des pressions exercées par les communistes qui exigent la fermeture des bases américaines. Une partie de la gauche grecque réclame une politique de désengagement total, une autre estime que les bases américaines répondent bien aux intérêts

Sur ce point, M. Averof, chef de

### Pologne

### ORGANISÉE PAR L'ÉPISCOPAT

### La journée de prières pour la venue de Jean-Paul II a été massivement suivie

Les catholiques polonais ont massivement participé mercredi 2 fé-vrier à la journée de prières à laquelle l'épiscopat les avait appelés dimanche en faveur de la réalisation du voyage de Jean-Paul II dans son pays natal. Tandis qu'au Vatican le primat, Mgr Glemp, était créé cardinal, les messes se sont succédé sans discontinuer tout au long de la journée et jusque tard dans la soirée en présence de foules de fidèles te-nant en main des cierges allumés.

Une prière spéciale de l'épiscopat a été dite à cette occasion demandant à la Vierge de Czestochowa, patronne de la Pologne, de faire en sorte qu' « aucun obstacle ne se dresse sur le chemin (conduisant le pape) vers sa patrie ». « Voici que se lève devant nous, avaient écrit les évêques dans cette prière, une nouvelle lumière d'espoir, l'arrivée de Jean-Paul II. Vierge noire aidenous à nous préparer à ce moment historique que nous désirons si fort. (...) C'est par toi que le Saint-Père espère une victoire. (...) •

Le même jour, le quotidien de l'armée, Zolnierz Wolnosci (le soldat de la liberté), publiait une violente attaque contre l'ancien porte-parole national de Solidarité, historien Karol Modzelewski. Qualisté d' - ennemi public numéro un -, M. Modzelewski, qui est l'un des sept dirigeants syndicaux contre lesquels le pouvoir prépare un procès, est présenté comme l'un des adversaires le plus fervents du socialisme réel en Pologne », un « anticommuniste connu en Occident » et un « personnage lié aux centres hostiles de propagande et de diversion •, en particulier la IV• In-ternationale. Le • radicalisme si net - de l'organisation régionale de Solidarité de Basse-Silésie qu'il présidait serait ainsi « son mérite personnel - et il n'y aurait - aucun doute - sur le fait qu'il aurait été « l'idéologue principal et l'organi-sateur de l'aile extrémiste au sein

de la direction de Solidarité ».

Ce violent réquisitoire, truffé d'erreurs et d'inquiétantes calom-nies, pourrait laisser présager une volonté du pouvoir de faire jouer, au cours du procès à venir, un rôle de bouc émissaire à M. Modzelewski. Fils d'un ancien ministre des af-faires étrangères du régime, ancien communiste lui-même, d'origine juive, et intellectuel à la différence de ses coïnculpés ouvriers, il a en effet tout pour tenir ce rôle que les autorités ne seraient certainement pas fâchés de lui assigner tant il a été, durant les seize mois d'existence de

Solidarité, un adversaire aussi coriace que populaire.

A l'issue d'une visite de trois jours en Pologne, le secrétaire général des syndicats hongrois, M. Gaspar a es-timé, mercredi à Varsovie, qu'il ne voyait « guère de raisons d'être optimiste - à propos de la situation dans le pays. Affirmant cependant, selon l'agence officielle PAP, qu'il était permis de parler d'espoirs crois-sants par rapport à la struation d'il y a un an ». M. Gaspar a ajouté que le mouvement ouvrier ne pouvait pas se réjouir de la loi martiale, mais devait prendre en compte cette né-

Cette grande réserve de ton est d'autant plus frappante que M. Gaspar a déclaré n'être pas en mesure de porter un jugement « sur les intentions de ce syndicat» (Solidarité); qu'il a insisté sur « la nécessité de prendre en compte la spécificité de chaque pays et de choisir en fonction de cela des solutions appropriées » et qu'il a noutre de chaque pays et de choisir en fonction de cela des solutions appropriées » et qu'il a noutre de chaque pays et de choisir en fonction de cela des solutions appropriées » et qu'il a noutre de chaque pays et de choisir en fonction de cela des solutions appropriées » et qu'il a noutre de chaque pays et de choisir en fonction de cela des solutions appropriées » et qu'il a noutre de chaque pays et de choisir en fonction de cela des solutions appropriées » et qu'il a noutre de chaque pays et de choisir en fonction de cela des solutions de chaque pays et de choisir en fonction de cela des solutions de chaque pays et de chaq tions appropriées », et qu'il a no-tamment attribué les crises traversées par certains pays socialistes au fait que les syndicats qui ne peuvent pas être un organe étatique sont incapables de remplir correctement leur mission ».

Paralièlement, le commandant en chef des forces du pacte de Varso-vie, le maréchal Koulikov, est arrivé mercredi dans la capitale polona venant de Berlin-Est. Le maréchal a été reçu par le général Jaruzelski, avec lequel il a eu un entretien qua-lifié d' • amical et cordial •.

# **AFRIQUE**

### Algér<del>ie</del>

### IMPORTANT HOMME D'AFFAIRES

### M. Messaoud Zeghar, homme d'affaires algérien connu et très fortuné qui, sans avoir aucune fonction officielle, avait été un des proches du président Boumediène, a été arrêté. Des bruits couraient à ce sujet depuis deux semaines sans que rien vienne les étayer. Ils nous ont été confirmés de bonne source à Paris. Toutefois, ici comme à Alger, on

ignore pour le moment le motif de

Homme discret et secret s'il en fut, M. Zeghar avait défrayé la chronique en juin 1978 lorsqu'il avait été accusé d'avoir enlevé sa sœur Dalila à Montréal, le 25 avril, parce qu'il désapprouvait son mariage, célébré en 1975 dans une mairie française, avec un étudiant français qu'elle avait connu à Alger, M. Denis Mas-

A l'époque, M. Zeghar avait également été accusé d'être entré illégalement au Canada pour la rapatrier dans son DC-8, après l'avoir apparemment droguée. La jeune femme avait alors été séquestrée pendant quelques mois dans la maison familiale d'El-Eulma, avant d'être contrainte à épouser un citoyen algérien. En mars 1981, elle avait fanssé compagnie à ce dernier pour rejoindre son premier mari. Elle avait alors démenti les informations concernant son enlèvement et sa séquestration, sans doute dans un souci d'apaisement et pour éviter les poursuites qu'anrait pu entreprendre le gonvernement canadien.

M. Messaoud Zeghar a été arrêté D'origine modeste, M. Zeghar, né dans une famille de commerçants près de Sétif, avait participé à la guerre de libération et avait été pro-che de M. Boussonf, responsable des achats d'armes du F.L.N. A l'indépendance, en 1962, il s'était lancé dans les affaires où il avait fort bien réussi. Il possédait de gros intérêts aux Etats-Unis et était en relation avec les plus hantes personnalités du monde des affaires et de la politique. Il aurait notamment favorisé la conclusion de divers contrats avec les Etats-Unis, prélevant au passage

> Son interpellation pourrait s'ex-pliquer par la poursuite de la cam-pagne d'assainssement et de réorganisation entreprise par le président Chadli Bendjedid depuis deux ans

En outre, le Comité central du F.L.N. a commencé à préparer activement le conquième Congrès du parti prévu pour la fin de cette année. Le Comité central a décidé de se réunir tous les trois mois - et son plus tous les semestres - an printemps, en juin et en octobre.

C'est également dans cette perspective que la Cour des comptes poursuit l'examen des fonds secrets du ministère des affaires étrangères avant l'arrivée du président Chadli au pouvoir et que des mutations - et non des arrestations comme le bruit en a cours - auraient en lieu dans l'armée, dans un souci de plus

### Le Ghana sollicite l'aide internationale pour ses ressortissants expulsés du Nigéria

Le Ghana a sollicité, mercredi 2 février, l'aide internationale afin de nourrir, de vêtir et de loger les centaines de milliers de ses ressortis-sants expulsés du Nigéria, et qui continuent de regagner leur pays. Les autorités d'Accra ont discuté des besoins prioritaires des expulsés avec les ambassadeurs des pays occi-dentaux et les responsables des orgarisations internationales.

Le chef de l'Etat, le capitaine d'aviation Jerry Rawlings, a, d'autre nels d'aider les réfugiés en leur dis-tribuant des terres disponibles. L'immense majorité des réfugiés sont originaires des régions du centre et centre-est, où sont installés no-tamment les Ashantis. Déjà, cer-tains villages désertés depuis deux ans par la moitié de leur population en raison de la situation économique catastrophique du Ghana ont re-trouvé en quelques jours tous leurs

Sur le plan humanitaire, l'ONU semble prendre les choses en main, et le secrétaire général de l'Organi-sation, M. Perez de Cuellar, a dési-gné, mercredi, M. Essaffi, coordonateur des Nations unies pour les secours en cas de catastrophes (UN-DRO) pour organiser les actions

d'assistance à venir. M. Essaffi, nous signale notre correspondante à Genève, devrait se rendre à Accra dès vendredi. En outre, à la suite de l'appel lancé par la Ligue des so-ciétés de Croix-Rouge en faveur du Ghana, la Communauté enropéenne a entrepris diverses actions. Le navire allemand Flora (qui était déjà allé au secours des réfugiés du Sud-Est asiatique) devrait quitter Mar-seille vendredi avec 20 000 tonnes de vivres, convertures, tentes, etc., à penhague a aussi proposé d'organi-ser un mini-pont aérien entre Lagos et Accra pour transporter les ex-pulsés qui n'ont pu encore quitter le Nigéria. Lagos n'a toutefois pas donné son feu vert La C.E.E., la Ligue des sociétés de Croix-Rouge et l'Espagne ont fait des propositions similaires.

Enfin, le H.C.-R. a annoncé, mardi à Genève, que dix personnes sont mortes de faim pendant cet exode. Des médecins français ont fait savoir, pour leur part, que vingt autres personnes sont mortes de faim, de soif, de maladie on sous les coups des malfaiteurs en traversant le Bénin et le Togo, au cours du der-nier week-end. – (A.P., A.F.P.,

# Pour des « raisons intérieures »

# Hassan II a demandé le report de la visite à Londres du « comité des sept »

La visite que devait saire à Lon-dres les 7 et 8 sévrier - date gardée jusqu'ici secrète - la délégation du < comité des sept » chargée de présenter aux pays membres du Conseil de sécurité le plan de paix arabe adopté au sommet de Fès, en septembre dernier, a été reportée à la demande du Maroc, « pour des raisons intérieures à ce pays », a an-noncé le Foreign Office, mercredi 2 février en fin d'après-midi.

M. M'Hamed Boucetta, ministre marocain des affaires étrangères, arrivé mercredi matin à Londres, a transmis à Mme Thatcher le message du roi Hassan II demandant ce report. - Mme Thatcher a hate d'accueillir la délégation quelle que soit la date de son arrivée », a déclaré le porte-parole du Foreign Office. La visite, prévue à l'origine fin

novembre ou début décembre, avait été ajournée à trois reprises, la Grande-Bretagne ne voulant pas qu'un représentant de l'O.L.P. sigure dans la délégation.

Dans les milieux diplomatiques on laisse entendre que M. Khaled el Hassan, président de la commission des affaires étrangères du conseil national palestinien, devait représenter l'organisation palestinienne dans la délégation et que le nouveau report ne concernerait plus ce pro-blème mais la récente disparition du général Dlimi. M. Boucetta a refuser d'indiquer les raisons avancées par le souverain.

Notre correspondant à Rabat, Roland Delcour, nous signale, que les circonstances de la mort du général Dlimi contribuent à alimenter les rumeurs au Maroc. Mardi soir, il avait été question que M. Belizziz, ministre de l'information, fasse une déclaration. En outre, mercredi matin, une conférence de presse du minis-tre de l'intérieur, M. Driss Basri. était envisagée. Toutefois, ce jendi matin, les autorités continuaient à observer le silence sur l'affaire.

· Fin de la grève des étudiants. - La situation est redevenue nor-male, mercredi 2 février, à la Faculté des sciences de Rabat, dont les étudiants étaient en grève depuis le 10 janvier dernier, à la suite d'incidents les ayant opposés à des « vi-giles » de cet établissement. Les étu-diants affirment avoir reçu l'assurance qu'un dialogue sera ouvert avec eux pour examiner leurs revendications. - (AF.P.)

# Les contraintes économiques et politiques

# maintiennent la coopération avec la France à un niveau modeste

Vietnam

Hanoī. - La France est-elle en train de renouer d'étroites relations avec le Vietnam, ainsi qu'on semble le craindre du côté de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) (1), comme si elle cherchait à reprendre pied, à tout prix, dans ses anciennes « colonies » d'Indochine? Quoi qu'il en soit du hienfondé de ces inquiétudes, des considérations politiques - l'occupation du Cambodge par les troupes de Hanoi - aussi bien que des impératifs économiques – le faible volume des crédits disponibles – maintiennent, pour le moment, cette coopération bilatérale à un niveau relativement modeste, même si le P.C.F. et certains éléments du parti socialiste plaident avec insistance pour que Paris donne à celle-ci un élan nou-

Le protocole financier francovietnamien de 200 millions de francs (2), dont la signature, en dé-cembre 1981, avait fortement irrité les membres de l'ASEAN, est toujours lettre morte. L'état de cessation de paiements dans lequel se trouve, depuis un an, le Vietnam et les difficultés que provoque, au sein du Club de Paris, la négociation d'un moratoire, expliquent le blo-cage de ces crédits. La France peutelle ignorer ces procédures com-plexes et s'entendre directement avec Hanoï sur un rééchelonnement de ses créances (337 millions de dollars à la fin de 1981) ? Les autorités locales ne cachent pas qu'elles apprécieraient ce - geste politique Une aide plus large n'est pas envisageable aussi longtemps que le problème du Cambodge n'aura pas été réglé -, rappelle cependant M. Yvan Bastouil, ambassadeur de

La coopération culturelle et technique n'est pas soumise aux mêmes contraintes, une coopération placée sous le signe de la - défense du fran-çais - Ne souligne-t-on pas que le Vietnam est membre à part entière de l'Agence de coopération culturelle et technique (A.C.C.T.), que les autorités locales ont pour objec-tif, dans le cadre de la scolarité obligatoire, d'orienter vers l'étude du français un quart des élèves ? Paris a financé, à cet effet, la construction – en cours d'achèvement – du dé-Sur ce point, M. Averof, chef de la Nouvelle démocratie (opposition), a été fort clair dans ses ré-

De notre envoyé spécial seurs pour l'enseignement secon-

L'ancien Institut français de Ho-Chi-Minh-Ville (ex-Saigon), dont Paris a fait don, en inillet dernier, au Vietnam, aura-t-il pareille vocation? Riche de cinquante-huit mille livres, de plus d'un millier de films, de laboratoires de langues, d'une salle de cinéma (...), ce centre culturel fut, jadis, le plus important de tous ceux que la France entretenait à l'étranger. Sous sa nouvelle raison sociale - Institut d'échanges culturels avec la France - sera-t-il, comme l'assurent ses donateurs, exclusivement réservé à la coopération franco-vietnamienne > ?

# « L'homme nouveau »

Les seuls produits culturels ou de propagande qui pourront être importés, conservés et qui pourront être mis en circulation sont ceux qui... contribuent à l'édification de l'homme nouveau au Vietnam », indiquent les statuts. Il est peu probable que ce soit, de la part de ceux qui en ont inspiré la rédaction, une simple clause de style!

Conformément au protocole d'accord, cet institut devra organiser des cours de français, projeter des films, offrir en consulation livres et périodiques, disques et cassettes. Ses statuts prévoient qu'il sera - destiné essentiellement aux étudiants, chercheurs, enseignants et cadres ». Mais tout donne à penser que sa fréquentation, déjà soumise à la présen-tation de cartes d'accès, sera assez strictement limitée. Des débuts difficiles pour une coopération qui se veut originale. Comme s'il fallait, en outre, en contrebalancer les effets, les autorités de Ho-Chi-Minh-Ville annoncent leur intention d'ouvrir, uès vite », des centres culturels so-viétique et tchécoslovaque....

Malgré tout, entre les deux pays, rétrospective de l'art vietnamien des origines à nos jours et un festival de films vietnamiens à Paris. D'autres voient le jour : le lancement d'une édition bilingue d'auteurs français contemporains avec la parution im-minente d'un premier volume sur la océsie de la Résistance »

La coopération technique, de son côté, se renforce, notamment dans le domaine médical - modernisation de l'hôpital Saint-Paul à Hanoī - et dans celui des sciences : signature d'accords entre l'université de Hanoï et celle de Paris-VII, négociations en cours entre l'université de Ho-Chi-Minh-Ville et celle d'Orsay, col-laboration avec le C.N.R.S. en ma-

tière de micro-informatique..

Reste ce que l'on pourrait appeler la coopération politique. - La France occupe une place prépondé-rante dans nos relations avec les pays occidentaux », affirme M. Nguyen Co Thach, ministre des affaires étrangères. « Nous apprécions sa politique conséquente sur la neutralisation de l'Asie du Sud-Est et sa politique de coopération avec les pays du tiers-monde. » Peut-elle participer, compte tenu de son passé dans la région, à la recherche d'une solution au problème du Cambodge? «Sa contribution serait bien accueillie -, dit-on à Hanoï, où l'on attend, dans les mois à venir, la visite de M. Claude Cheysson, ministre des relations extérieures. D'aucuns soupçonnent Paris d'avoir, en la matière, quelques

JACQUES DE BARRIN.

(!) Philippines, Indonésie, Singa our, Malaisie, Thailande... (2) 56 millions de francs de dons; 64 millions de prêts du Trêsor à 3 % sur trente ans; 80 millions de crédits privés garantis par la COFACE.



départ 20 h 50 d'Orly-Sud, arrivée 7 h 50 via Vienne.

Choisissez la qualité!

En Première classe comme en classe Touriste. Austrian Airlines vous offre un service de haut niveau. Et le confort de ses DC9.

AUSTRIAN AIRLINES Austrian Airlines, Orly-Sud. Reservations: 266.34.66



a coop

The second second second The state of the s the grands 

The Ages and the same of To the second of the second of diam's diam's



MINE D'AFFAIRES ernar a été arrêti

Manager mariety of Zero. Market de House ton THE SECOND STREET STREE Secretary of the secret The second secon

The state of the s the second man second the Eran-Leus, processor of the Sent Control of the C Chain Bent ed deput des

En many le 1 and comple A constitution of the control of the Manage Control of the THE PARTY OF THE P The state of the s

Con Central Control of the Control of the Central Cent The second of th September of Contract of Market to you are that the THE CASE AFFECT AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE RESERVE THE THE PARTY OF TH THOR GET grante office and

Taide internationale expulsés du Niger

American bereicht.

PAUL BALT

Control of the contro STATE OF THE STATE Contract of the second A Martine a serie Markette Series Spice Se to CHEST CALL St. Berter of SHOP WOULD AT A

**Lague intérieu**res »

- Apprair

mandé le report e comité des selli

> \*\*\*\* Car Ga 2 Man septimen Maria de Maria de Maria Description of the second Market Printer of the State A STATE OF THE STA **在新城市** (年子) 1 Me Long and to The William Co. BOOK THE LAND STORY The man and the same of the sa THE STATE OF AND WAR The second secon THE ES .terribation of 報を 幸 ご 1 と 1 こ A Committee # 15 or districts to

The Contraction STATE OF THE STATE The spectro Mile Va Till par - 22 - 7 最级第15 · ·

– (Publicité) –

Un homme clairvoyant à la tête d'une nation sereine

tion du président Moubarak et en si peu de temps. Dès qu'il a assumé le pouvoir, après les tragiques événements d'octobre 1981, Pénergique président s'attacha à consolider les gains acquis sous feu le président Sadate, et à construire sur ces bases avec pour objectif de faire du pays une sorce de progrès et de stabilité et de le faire entrer dans le vingtième siècle. Son objectif premier fut de renforcer le front intérieur et d'utiliser le vaste potestiel que recèle le peuple égyptien.

La tradition démocratique, profondé-ment euracinée dans le modèle égyptien, fut renforcée par l'ouverture du dialogue avec tous les partis et tendances po ques. Un climat de cohésion et de solida-rité sociales s'est développé dans tout le pays. Même les extrémistes fondamenta-listes furent amenés à participer à des débats publics an cours desquels furent librement débattes des sejets d'intérêt général. La liberté de la presse fleurit et différentes opinions, souvent défavorables au gouvernement, s'exprimèrent sans

L'accent fut mis sur la réforme et la restructuration de l'économie, avec pour objectif l'augmentation de la production et l'amélioration de la productivité. À une époque où le chômage sévit dans la pla-part des pays, 200 000 emplois nouveaux furent créés pour les jeunes désireux de

secteur privé furent tons deux encouragés à se moderniser et à atiliser les technologies les plus récentes. L'investissement étranger fut stimulé et des mesures d'incitation prises. Il se crée chaque jour une nouvelle société, aux termes de la loi sur

La politique étrangère de l'Égypte reflète la même détermination et les mêmes objectifs. Des liens d'amitié et de coopération out été établis avec différentes nations. Le principe fondamental de la politique étrangère était et demeure la nécessité de résoudre tous les conflits par des voies pacifiques. Malgré l'absence de relations diplomatiques normales, la tension dans les relations entre l'Égypte et les autres États arabes a été éliminée. On s'est concentré sur le contenu des relations inter-arabes plutôt que sur leur forme. De nombreux chefs d'État arabes ont échangé des messages avec le président Monbarak sur des sujets vitaux d'intérêt commun. Deux millions cinq cent mille Egyptiens travaillent actuellement dans des pays arabes frères, apportant ainsi leur contribution indispensable à l'effort de développement.

De plus, la paix entre l'Égypte et Israël, première composante d'une paix fut consolidée, démontrant ainsi que les porain.

Peu de nations out accompli ce que le servir leur pays. Le taux de croissance craintes d'un revirement de cette politique, peuple égyptien a accompli sous la direc-réelle fut de 8,5 %. Le secteur public et le après le retrait total d'Israël du Sinaï, étaient vaines et sans fondement. Rien entenda, les relations entre les deux pays ayant été normalisées, des occasions de désaccord ont pu survenir comme c'est toujours le cas entre les nations. Cependant cela ne remet pas en cause la paix entre l'Égypte et Israel ni le fait qu'elle soit le pivot et le catalyseur de la paix entre Israël et tous ses roisias arabes. L'Egypte déploie, dans ce but, des efforts infatigables pour persuader à la fois Israël et les Palestiniens d'accepter l'idée de reconnaissance mutuelle et simultanée. Si ce pas était franchi il constituerait une percée capitale dans la voie de la paix.

L'amitié et la coopération égyptofrançaise out continué de s'épanouir et de se renforcer. Les présidents des deux pays ont poursuivi régulièrement d'étroites consultations. Les Égyptiens sont reconnaissants au peuple français de son assistance fraternelle, qui ne comporte pas d'obligations en contrepartie. La coopération militaire entre les deux pays vise à renforcer la structure de paix et la stabilité au Moyen-Orient. La coopération économique se concentre sur l'infrastructure et des projets de développement vitaux.

Dans cette optique, les deux pays entretiennent des relations extrêmement cordiales et fournissent un exemple éclatant globale comprenant la région tout entière, de coopération dans notre monde contem-



# La coopération entre l'Égypte et la France



Dans le cadre d'une coopération fructueuse étendue à de très nombreux domaines politique, militaire, culturel, etc., - les relations de coopération économique et commerciale se sont approfondies entre les deux pays depuis 1974, date de la politique d'ouverture économique menée par l'Egypte.

Les chiffres qui suivent illustreut cette évolution :

- Dans le domaine de la coopération financière (quatorze protocoles signés entre 1974 et 1982), les facilités de crédits accordées par la France atteignent un volume

de 10 milliards de francs. Les facilités de crédits pour l'importation en Egypte de produits agro-alimentaires s'élèvent à 4,5 milliards de francs, seion un protocole d'accord qui s'étale sur trois aus (1981-1984) et prévoit un crédit annuel de 1,5 milliard de francs en moveme.

 Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays atteint 8 milliards de francs en 1982, soit une augport à l'exercice de 1978 (2,9 milliards de francs) et cela grâce à l'exécution des protocoles de facilités de crédits de coopération dans les domaines des finances et de l'approvisionnement pour le financement des exportations des produits français. La France exporte essentiellement des produits agroalimentaires, du matériel électrique et des automobiles.

 Les exportations égyptiennes vers la France sont passées de 0.5 milliard de francs en 1978 à 2 milliards en 1982. L'Egypte exporte du pétrole, do cotoa, des agrumes, des plantes médicinales et des essences de parfums.

L'Egypte a fait appel à la France pour son développement économique en ce qui concerne l'amélioration de ses infrastructures : métro du Caire; centrales électriques d'Aboukir et de Chobra El-Khemah; port de Damiette; aéroport du Caire; prodernisation du réseau téléphogique ; bôpitaux et bôtels.

les deux pays out, en mars 1981, conclu un accord-cadre pour la construction de denx centrales nucléaires (dans la région de Dabaà), d'une puis-sance de 1 000 mégawatts chacune, pour la production d'éner-gie électrique. Le financement en sera assuré par les revenus du pétrole égyptien et par des facilités de crédits français.

Des pourpariers sont actuellement en cours pour élaborer les programmes de réalisation des centrales et de formation des ingénieurs et techniciens égyptiens chargés du fonctionnement des réacteurs, de la l'environnement.

Le gouvernement français présentera une offre de fourniture et d'instaliation de deux centrales au mois de mars 1983. Ce sera la première étape avant la signature du contrat au mois de juillet; les premiers travaux sont prévus pour octobre 1983.

Dans le domaine des investissements privés, bien que le volume de la coopération finan-

entre les deux pays soit en augmentation, la coopération dans ce domaine restait limitée (55,4 millions de livres égyptiennes). Aussi, an cours de sa visite à Paris en février 1982, le président Moubarak avait-il invité une délégation des représentants du patronat français à se rendre sur place pour étudier les possibilités d'investissements en Egypte.

A la suite de cette initiative. une délégation du C.N.P.F. s'est rendue an Caire dans la première moitié de janvier 1983. Elle a conclu, avec l'Association égyptienne des hommes d'affaires, un accordcadre pour la constitution d'un Conseil conjoint égypto-français des hommes d'affaires. La section égyptienne a déjà été constituée. L'objectif est de promouvoir la coopération industrielle et le domaine de l'investissement entre les secteurs privés des deux pays.

# L'économie et les investissements

Les grandes lignes de la politique économique égyptienne :

- L'Égypte réaffirme son attachement à la politique d'ouverture économique (infitah). L'attachement à cette politique annonce une orientation plus nationaliste de l'économie égyptienne.

- Elle a estimé nécessaire une amélioration du fonctionnement du secteur public qui demeure « la pierre angulaire du développement et le bestion de l'industrie nationale ».

- Elle a également mis l'accent sur la nécessité de « consolider le secteur privé » afin qu'il soit complémentaire du secteur public, en particulier dans le domaine de la production.

Ces grandes lignes du développement économique sont contenues dans le plan quinquennal (1982-1987) qui constitue le cadre dans lequel les sociétés, pationales on étrangères, peuvent intervenir. Les axes principaux en sont :

la nécessité de doter le pays d'une

- infrastructure industrielle satisfaisante, • le développement de la production agri-
- le rééquilibrage de la balance des paiements.

Le plan quinquennal en cours d'exécution comporte environ sept cents projets qui sont intégrés dans une loi afin de garantir l'exécution du plan au cours des cinq années à venir. L'Égypte affectera un investissement global d'un montant de 34 milliards de livres égyptiennes à la réalisation de ce plan.

Si l'on tient compte du fait que l'année 1983 sera en Égypte celle de l'investissement, et qu'elle est celle de l'entrée en vigueur de la

réforme économique - accompagnée de l'apport de technologie et de capitaux étrangers, - l'Égypte devient un pays riche de promesses pour les entreprises françaises qui ne redoutent pas la concurrence internationale.

La politique actuellement mise en place vise à faciliter les procédures d'investissement et la délivrance des autorisations officielles. Le résultat devrait être une plus grande rapidité dans l'obtention des autorisations.

Avec les nouvelles procédures, l'agrément du premier ministre ne sera plus nécessaire pour les projets d'investissement. Il sera remplacé par l'endossement du conseil d'administration de la banque ou des compagnies d'assurances pour leur part d'investissement.

Depuis 1974, 1 274 projets ont été réalisés en Égypte, soit un total de 4 218 millions de livres égyptiennes.

Ces projets couvrent les domaines sui vants:

498 : industries 270 : finances 214: construction 208: autres services

84 : agriculture Sur ce total, 353 projets out réuni un capital de 563 millions de livres égyptiennes et ont été mis en œuvre en zone franche. Les contributions financières des pays pour ces

projets ont été les suivantes : Pays arabes ...... 15 % C.E.E. . . . . . . . . . . . . 6% États-Unis ...... 5 % 

Une brochure d'information contenant tous les renseignements voulus sur les investissements est disponible dans toutes les ambassades d'Égypte.

CETTE PAGE A ÉTÉ RÉALISÉE PAR LE CENTRE ÉGYPTIEN DES ÉTUDES POLITIQUES - LE CAIRE

### Guatemala

LES MILITAIRES ET LA « CHASSE AUX INDIENS »

revue El Caminante, de

l'éveché de San-Cristobal- de-Las

Casas, dans l'Etat de Chianas, an

Mexique, fait état de cas de canaba-

lisme. - Les femmes sont violées, les

gens sont rassemblés dans les

églises et ils sont ensuite torturés et

assassinės. Les enfants sont écrasés

par terre ou bien on les prend par les pieds pour leur faire éclater le

crane contre le tronc des arbres et

ensuite manger leur cervelle encore

tiède. Parfois, les soldats font jouer

les ensants et ils jettent une grenode

au milieu du groupe. (...) Beaucoup sont tués à coups de machette... Les

soldats retirent les foies palpitants

de leurs victimes puis ils les man-

Selon une religieuse qui s'occupe de réfugiés au Mexique, des mili-

taires auraient obligé une jeune

femme du village de Tacana, en-

ceinte, à manger certaines parties du

corps de son mari. - Quand son en-

fant est né, elle voulait le tuer, a dé-

claré la religieuse. Nous avons du l'enfermer dans un asile. Les mêde-

cins persent qu'elle est incurable. •

du village de San-Francisco, dans le

département de Huehuetenango, ont

été massacrés. Trois cent cinquante

sont morts, douze sculement ont sur-

vécu, dont dix parce qu'ils n'étaient pas là. L'un des deux survivants

ayant assisté au massacre raconte :

. Il y avait environ six cents sol-

dats. Ils ont enfermé les hommes

dans le tribunal et les semmes et les

enfants dans l'église. Vers

Il heures, nous avons entendu des

coups de seu et des cris. Puis, par la fenètre, nous les avons vu sortir les

Le 17 juillet 1982, les habitants

gent comme mets exauis. .

# Des religieux dénoncent des cas de cannibalisme

L'exécution par un peloton militaire de quatre des six jeunes gens condamnés à la peine capitale a été suspendue à la dernière minute, mercredi à l'aube, dans le cimetière de Guatemala-Cindad (nos dernières éditions du 3 février). Les quatre condamnés avaient déjà été amenés devant le peloton et les cercueils étaient prêts. La Cour suprême du Guatemala a jugé « recevable » an dernier moment l'appel interjeté par l'un des avocats estimant que les accusés n'avaient pas bénéficié d'une « défense légale » devant les tribunaux militaires spéciaux. Mais on a appris, d'autre part, que le gouvernement suédois était directement intervenu auprès du gouverne-

Le 17 décembre 1982, l'Assemblée générale des Nations unies avait adopté, par 79 voix contre 16 et 45 abstentions, une résolution condamnant le gouvernement guatemaltèque en raison . de sérieuses violations des droits de l'homme au Guatemala, [d']une répression étendue, des tueries et des déplacements massifs de la population rurale et indigène ».

Le régime du général Rios Montt. issu du coup d'Etat du 23 mars 1982, a pu donner un moment l'impression qu'il avait aban-donné les méthodes les plus violentes utilisées par ses prédécesseurs. En fait, si la situation s'est légèrement améliorée dans les villes – ce qui a permis au président Reagan de reprendre la vente d'armes suspendue par l'administration Carter, - dans les campagnes, en revanche, la situation a empiré.

Le texte original proposé à la commission des droits de l'homme de l'ONU par la Suède, le Canada, l'Irlande et l'Autriche estimait que ia repression au Guatemala revet les caractéristiques d'un projet gouvernemental de génocide. (...) Les nouvelles les plus alarmantes concernent la destruction de plus de cent villages, l'établissement de

camps de concentration dans lesquels la population assamée est soumise à un régime de terreur, et l'existence, dénoncée par les eveques du Guatemala de plus d'un million de déplacés internes et de près d'un demi-million de réfugiés que s'y sont enfuis de leur pays

ment du général Rios Montt. Les six hommes - cinq Guatémaltèques et un ressortissant du Honduras sont accusés d'activités subversives. Leurs familles nient les faits qui leur sont reprochés.

La situation au Guatemala, où le pape Jean-Paul II est attendu en mars, continue de susciter des réactions dans le monde. Plusieurs organisations bumanitaires ont adressé des messages au pape pour attirer son attention sur les graves violations des droits de l'homme dans ce pays. Le Tribunal des peuples, réuni à Madrid, a pris la même initiative

Un rapport publié à la sin de 1982 vivants et les emmener par petits pas s'il l'a mangé ou s'il l'a emporté. Je ne sais pas... »

groupes. De nouveau, nous avons entendu des cris mais pas de coups de feu. Ils ont du les tuer au cou-teau... Vers 1 heure, ils en eurent sini avec les semmes et les enfants. Vers 3 heures, ils s'en sont pris aux hommes. Ils les firent sortir du tribunal pour les tuer dans la cour. Un soldat est resté planté à regarder un homme. Il était mort, le pauvre. Il s'est laissé tomber sur lui et lul a ouvert la poitrine. Il a sorti le cœur. Je n'en ai pas supporté plus. Je ne sais pas ce qu'il en a fait. Je ne sais

### El Salvador

**DURS COMBATS DANS L'EST DU PAYS** 

# Les insurgés auraient volontairement évacué la ville de Berlin

La radio du Front Farabundo Marti de libération nationale (F.M.L.N.) a annoncé, mercredi 2 février, que ses unités avaient évacué volontairement la ville de Berlin, dans le département d'Usulutan. La cité avait été occupée lundi par les insurgés après trente-six heures de durs combats. La plupart des trente mille habitants de cette ville importante de l'est du Salvador avaient fui pendant les affrontements, qui auraient fait plusieurs dizaines de victimes, civiles et militaires.

Aucune confirmation officielle n'a été obtenue sur l'évacuation de Berlin par les rebelles, mais de fortes concentrations de troupes ré gulières se dirigeaient vers la ville mercredi. Ces troupes ont été retirées du département du Morazan où le haut commandement développe depuis deux semaines une vigoureuse contre-offensive pour récupérer les localités occupées dans cette région proche du Honduras par les insurgés du F.M.L.N. Le général Garcia, ministre salva-

dorien de la désense, n'a pas caché sa préoccupation, mercredi, au

Irlande du Nord

UN CIVIL A ÉTÉ TUÉ ET UN AUTRE BLESSE mercredi soir

2 février dans le quartier catholi-

que de Shantallow, à London-

derry, au cours d'une · opération

secrète • menée par l'armée, a annoncé la police. - (A.F.P.)

Pérou

• UNE COMMISSION D'EN-

OUETE sur l'assassinat de huit

journalistes et de leur guide a été

formée mercredi 2 février, a an-

noncé, à Lima, l'écrivain Mario

Vargas Llosa, après avoir été reçu par le président Belaunde

Terry. Outre l'écrivain, la com-

mission est composée du prési-

dent de l'Union des journalistes du Pérou, M. Castro Arenas, et

du juriste Abraham Guzman Fi-

guerca.

cours d'un conférence de presse, devant la tournure prise par la situa-tion militaire. Il a confirmé que l'armée se préparait à lancer de nouvelles actions pour reprendre la ville de Berlin, considérée comme un centre économique important et dont l'occupation menace le trafic entre la Capitale, San-Salvador, et tout l'est du pays. Un porte-parole militaire a admis que la prise de Berlin par les insurgés était - la plus importante action de la guérilla depuis trois ans -.

ajouté qu'une - grande partie - du département avait été - pacifiée -. Un communiqué officiel précise que deux cent vingt guérilleros ont été tués dans le Morazan en deux semaines de combats et que neul cam-pements rebelles ont été occupés. Quatre cliniques de campagne ont été découvertes. L'armée affirme avoir repris seize localités, dont la ville de Perquin. Seize soldats réguliers auraient été tués.

On a appris encore de source mili-taire à San-Salvador, mercredi, que deux mille hommes venant du golfe Le porte-parole a affirmé que la lutte - était dure - dans le Morazan, le Honduras et le Nicaragua) auoù des baraillons d'élite formés aux raient débarqué sur la côté salvado-Etats-Unis ont été engagés pour dé-fendre la capitale du département, san-Francisco-Gotera. Mais il a (A.F.P., Reuter, A.P., U.P.L.)

### **Etats-Unis**

# Des camionneurs grévistes qui ont recours aux grands moyens

De notre correspondant

Washington. - Il n'est pas très prudent ces jours-ci de circuler en camion sur les routes américaines. On risque d'être atteint d'une pierre, d'un boulon, voire d'une balle de revolver. Depuis le début de la semaine, des incidents de ce genre ont été signalés dans une trentaine d'Etats. Bilan provisoire: un mort, vingt-sept blessés, plus de trois cents véhicules endom-

Les agressions coincident avec une grève des « camionneurs indépendants », commencée le lundi 31 janvier. Ceux-ci protestent contre une nouvelle taxe sur l'essence de 5 cents par gallon (9 centimes français par litre) visant à financer une restructuration du système routier et, per le fait même, à lutter contre e chômage. Ce syndicat affirme représenter trente mille camionneurs, soit 6 % de la profession. La puissante Teamsters Union, qui compte, elle, 1,7 million de

membres, est opposée à la

Qui lance des projectiles et tire des coups de feu ? Aucun groupe ne revendique les agressions. Des appels au calme sont lancés de toutes parts. Mais il est difficile de ne pas voir dens ces incidents une tentative d'intimidation des non-grévistes, car l'arrêt de travail est peu suivi.

Las teamsters ont toujours compté dans leurs rangs - et même parmi leurs dirigeants des adeptes de la violence. Cette fois, ils semblent en être les victimes. La grève qui secoue la profession ne contribue pas à calmer les esprits. Compte tenu de la diminution du volume des marchandises transportées, le grand syndicat a du accepter des concessions salariales. Cela lui vaut critiques et sarcasmes de la part des « indépendants », qui saient de jouer sur l'individua-

# A TRAVERS LE MONDE

### Argentine

 LES CINQ PARTIS MAJORI-TAIRES, regroupés au sein de la Multipartite, ont adopté mercredi 2 février, à Buenos-Aires, une déclaration demandant aux militaires de restituer le pouvoir avant le 12 octobre. Ils exigent que soit sixé un calendrier de retour à la démocratie, la levée de l'état de siège, la normalisation de la vie syndicale, la recherche dans le cadre de la médiation du pape d'une solution au litige du détroit de Beagle, et un éclaircis-sement sur la déroute de la guerre des Malouines. -

### Chili

PLUS D'UN MILLIER DE SYNDICALISTES ont réclamé, le mercredi 2 février, dans une lettre ouverte au général Pinonational sur le maintien du régime militaire. Ils affirment dans document que la responsabilité de la grave crise économique, politique et sociale échoit « exclusivement au gouvernement .. Un quart de la population touchée par le chômage. -

# Chine

LA TROISIEME SERIE DE NEGOCIATIONS SINO-INDIENNES S'EST ACHE-VEE, mercredi 2 février, à Pékin, sans que les deux parties soient parvenues à aplanir le différend frontalier qui les oppose depuis plus de vingt ans. • Des diver-gences majeures subsistent), at-on indiqué dans les milieux proches de la délégation indienne. Pour sa part, l'agence Chine nou-velle a qualifié l'attitude des deux pays de « positive ». — (A.F.P.).

# Egypte

LE PROCUREUR DU . TRI-BUNAL DE L'ETHIQUE • a demandé, mercredi 2 février, à la cour de • faire preuve du maxi-mum de sévérité • et de • refuser toute clémence • à l'égard de M. Esmat El Sadate, frère de l'ancien président égyptien Anouar El Sadate, jugé depuis le 27 novembre deraier en même temps que ses deux épouses et ses quinze enfants. La sanction maxi-male du « tribunal de l'éthique » est - la privation de la libre disposition des biens » pendant cinq ans et · l'emprisonnement préventif - pendant un an. Le tribunai peut également déférer le dossier devant la justice pénale, ce qui ouvrirait la voie à un autre proces. - (A.F.P.)

Grande-Bretagne DEUX LETTRES PIEGEES adressées à l'ambassade d'Union

soviétique, à Londres, et au ma-gazine Soviet Weekly ont été désarmorcées par la police britanni-que, a annoncé Scotland Yard, mercredi 2 février. Ces lettres, contenant des engins incen-diaires, étaient identiques à celles envoyées le mois dernier aux bureaux de l'Aeroflot et de l'Intourist. à Londres. Cet acte avait été revendiqué par une organisation déclarant s'appeler - Ligue de défense juive - . - (A.F.P., A.P.)

# Du 21 janvier au 12 février Exposition ameublement décoration

"Les Tables Mailfert-Amos reçoivent..."



Chez Marc Barroux Architecte décorateur - 6, avenue d'Eylau - Paris 16e

du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

# « Ce sont les plus pauvres

UNE LETTRE DU TRIBUNAL DES PEUPLES A JEAN-PAUL II

# qui sont victimes du génocide »

Le Tribunal des peuples, qui a déjà délibéré sur les situations en Afghanistan, an Zaïre et au Salvador, s'est réuni du 27 au 31 janvier à Madrid pour étudier le cas du Guatemala. A l'issue de cette réunion, présidée par l'Américain George Wald, prix Nobel de médecine, il a adressé à Jean-Paul II la

lettre suivante : Les membres du Tribunal international des peuples, réunis à Madrid pour une session sur le Guatemala, ont pris connaissance de la situation dramatique du peuple de ce pays, que vous avez l'intention de visiter dans quelques semaines. Ils ont reçu d'innombrables témoignages concernant les massacres, qui, depuis 1954, mais à un rythme plus accéléré encore durant les dernières années, ont fait des dizaines de milliers de victimes, surtout parmi les populations indigènes et sur la manière brutale et révoltante dont le gouvernement militaire actuel mêne la répression.

Ce qui a tout particulièrement frappé les membres du Tribunal est le fait que cette violence atroce et inhumaine s'exerce de plus en plus contre des communautés paysannes indigènes. Celles-ci, organisées dans un esprit de solidarité mutuelle, souvent sous la direction de catéchistes, essayent de faire face à l'extreme pauvreté qui les atteint et de résister contre les agressions dont elles font l'objet. Des villages entiers, avec femmes, enfants, vieillards, ont été exterminés, après que ces derniers aient été soumis à des tortures indes-criptibles. C'est l'image même de l'homme qui est outragée au Guate-

Les accents de stupeur angoissée que nous avons recueillis pendant trois jours, provenzient de mères à qui on avait arraché leurs enfants,

d'épouses qui avaient vu mourir leurs maris, souvent sous la torture, de jeunes filles qui avaient êté outragées, de pauvres paysans pourchassés comme des animaux nuisibles. Beaucoup de ces témoins étaient des chrétiens imprégnés des valeurs de l'Evangile, et certains d'entre eux étaient liés à des activités d'Eglise.

Le Tribunal a également été informé sur l'implacable exploitation du peuple du Guatemala, à la fois par des intérêts économiques locaux et extérieurs, et sur l'appui militaire, politique et policier que donnent plusieurs gouvernements étrangers au régime guatémaltèque, principa-lement celui des Etats-Unis, sans lequel ce régime ne pourrait pas survi-

Face à ces injustices criantes, face à ces atrocités érigées en système de gouvernement, face à l'indicible souffrance des populations indi-gènes, face aussi à l'assassinat et à l'expulsion de dizaines de prêtres et de religieuses, de centaines de catéchistes et de nombreux pasteurs et missionnaires protestants, face enfin à l'utilisation d'arguments religieux pour légitimer l'oppression et les massacres, les membres du Tribunal souhaitent que le pasteur universel de la communauté catholique ne se contente pas seulement de condamner la violence, mais qu'il aie la luci-dité et le courage prophétique de dé-noncer les causes de l'exploitation et de la mort et d'en stigmatiser les auteurs. Ils souhaitent en particulier qu'il se solidarise avec les plus pau-vres, les Indiens, qui subissent aujourd'hui les effets d'une politique génocide, ils espèrent enfin que sa presence au Guatemala sera un message d'espoir pour tous ceux qui, motivés par leur foi chrétienne, por-tent dans leur chair le poids d'une lutte cruelle pour la justice.



nous savons traiter les ordures ménagères et leur faire restituer leur énergie



# **AMÉRIQUES**

**Bolivie** 

# Front populaire sur l'Altiplano

III. - Une révolution morale

De notre envoyé spécial CHARLES VANHECKE

Le gouvernement d'union populaire de M. Siles Zuazo a passé son premier cap difficile, en mettant en cenvre un plan d'austérité draconien sans rencontrer d'opposition de la part de la classe ouvrière. Mais la lutte contre le trafic de drogue est plus malaïsée, les planteurs de coca échappant pratique-ment à tout contrôle dans la principale zone de culture, le Chaparé (le Monde des

A STATE 1 -

STOU PAYS

Arani la ville de Berja

Un commence of the there was the second

Secretary of the secret

On a company

Single of the second se

design the state of the state o

The second of th

actioneurs grévistes

as sax grands moya

manthras est conse

THE DAY THE DE IN

THE LAND THE SHAPE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PARTY

Sons Des argent to the

SERVICES DO 100 CATE BY

THE BYTHER OF THE SEC OF

CON METCON . THE TOTAL SE

MANAGED OF THE PARTY OF THE PAR

a Beige die genannt ten bie for

Countries of the second section of

Marie Janes Acres 200

des griegter to a uner,

game assessment and exists

Design of the State

BUTHERE OF COMMEN

management of the contract of the

衛生は かい かかっかい

West and a me of the part

Desir des la rationalisa

Minar: ye - . . .

D EVTICE

en decoration

Part Salation Tall

THE PERSON CALL DESIGNATION OF THE PERSON OF

some correspondent

Letts-Unis

The following the same

2 et 3 février). La Paz - Ce qui nous choque le plus dans ce gouvernement, c'est la présence de communistes. Aux ministères qu'ils occupent, ils peu-vent manceuvrer le monde ouvrier,

et conquérir des postes-clés dans l'administration publique. Ce langage était teau en décem-bre dernier à La Paz, mais il aurait pu l'être à Paris. Il y avait en effet -et il y a tonjours - une certaine similitude entre les gouvernements de « front populaire » des deux pays. En Bolivie, les ministres communistes ont cohabité jusqu'au 20 jan-vier avec des hommes qui, certes, ne portaient pas l'étiquette socialiste, mais qui appartenaient à des formations assez comparables au P.S. français. Ils étaient minoritaires, cux aussi, mais détenaient des portefeuilles importants : le travail et les mines, celles-ci constituant, avec le gaz, la principale richesse du paya. Ils les ont conservés dans le nouveau cabinet formé le 31 janvier. Malgré le départ d'un des trois partis de la coalition, la comparaison entre Paris et La Paz reste amplement valable

M. Siles Zuazo, qui se situe dans la gauche modérée, a fait, en appelant le P.C. au pouvoir, un calcul as-sez voisin de celui de M. Mitter-rand : il vaut mieux avoir les communistes « dedans » que « de-hors ». Leur participation permet de contrôler les revendications ouvrières et facilite l'application de

Le Monde

5, rue des Italiens 75427 PARIS CEDEX 69

C.C.P. Paris 4207-23

ABONNEMENTS

FRANCE

324 F 519 F 715 F 910 F

TOUS PAYS ÉTRANGERS

PAR VOIE NORMALE 584 F 1 039 F 1 495 F 1 958 F

L - BELCIOUE-LUXEMBOURG

PAYS-BAS 364 F 600 F 835 F 1 070 F

IL - SUISSE, TUNISIE 436 F 744 F 1 052 F 1 360 F

Par vole nérieune Tarif sur demande. Les abonnés qui paient par chèque postal (truis volet) voudront bien joindre ce chèque à leur demande.

Changements d'adresse définitifs on

Joindre la dernière bande d'envoi

Venillez avoir l'obligeance de

TORALISATION

(deux semaines on plus) ; is sont invités à formuler

Si your desirate encode materielle-atent, par encouple ches tous des action-dis societés, hadanathous par le Lor du Il Berier 1982 voire interéé var de les échanges haure le 11 febrier 1983, contre des affigations de la Cause Vationale de l'Indonnée.

· d'une part le compa facile coltre

la valence or hange des Gires que rous détenée et la valeur des étalgations qui rous sérons featiers).

Justin ir ne date il vous sera paye

Nationale des Binques

6 mois 9 mois 12 mois

Oue l'interlocuteur, cité au cours l'économie, en poussant à une extende cet article, M. Ciro Humboldt, ne soit pes convaincu par un tel raisonnement, comment s'en étonner? Il est député d'une formation qui se trouve aujourd'hui dans l'opposition. Que cette formation s'appelle Mou-vement nationaliste révolutionnaire vement hauguainte revouutouraire (M.N.R.), comme celle que préside M. Siles Zuazo, tient à la complexité et à l'émiettement de la vie politique bolivienne, et à ses titres taire general ou MIR. Cenui-ci crai-gnait davantage, quand des mesures d'austérité ont été adoptées, un «double jeu» du P.C.: solidaire avec le reste du gouvernement pour décréter de telles mesures... et au côté des syndicats ouvriers pour les combattre souvent trompeurs.

An départ, il n'y avait qu'un seul M.N.R., celai qui, avec MM. Paz Estenssoro et Siles Zuazo, fit la ré-volution de 1952. Mais l'évolution à droite du mouvement et la rivalité croissante entre les deux hommes conduisirent M. Zuazo à faire dissidence et à fonder un M.N.R. « de gauche » (M.N.R.I.), tandis que le vieux parti resté sous la houlette de M. Paz Estenssoro prit le qualificatif d' « historique ».

Des démocrates fluctuants

C'est ce dernier parti qui parti-cipa en 1971 au putsch du colonel Banzer, devenu ensuite général, et qui collabora pendant trois ans avec hii au gouvernement. M. Humboldt fut alors ministre. Il ne fut ni le premier ni le dernier démocrate bolivien à juger utile, une fois au moins dans sa carrière, de s'allier avec des militaires hostiles à la démocratie. Jusqu'an jour où, comme il le dit joliment, il ne se sentit plus « compati-ble » avec le régime des colonels, et demands, avec M. Paz Estenssoro, le retour des civils au pouvoir. Maintenant que la démocratie est rétablie, M. Humboldt est toujours

dans l'opposition. Il s'y trouve même en compagnie de ce général Banzer contre qui il complota il y a huit aus, après avoir gouverné avec lui, et qui, en retraite de l'armée, dirige un parti, l'Action démocratique natiooù se retrouve une bonne partie de la droite. Et le MIR (Mouvement de la gauche révolution-naire), qui a beaucoup contribué à la défaite du régime militaire, en a travaillant » les secteurs légalistes de l'armée, a rejoint il y a quelques jours les opposants de droite à M. Siles Zuazo, après avoir fondé avec lui FUnion d'amocratique population. avec in FUMON democranque popu-laire, gouverné un peu plus de qua-tre mois avec lui, et alors que son principal dirigeant, M. Paz Zamora, est toujours vice-président de la Ré-publique, poste qu'il conserve, dit-il, parce qu'il le tient du suffrage uni-versel. L'histoire bolivieune est riche en retournements et en contradictions de ce genre...

# Pressions américaines

M. Humboldt n'est pas le scul à critiquer la présence de commu-nistes à la tête d'importants minisnsus a la tete d'importants minis-tères. L'ambassadeur des Etats-Unis à La Paz, M. Edwin Corr, a exercé blen des pressions sur M. Siles Zuszo, quand il était encore en exil à Lima, pour le « dégoûter » d'un tel compagnonnage. « Si les Américains se sont permis de critiquer l'entrée de communistes dans le i antree de communicate una un se gouvernement Mauroy, vous pouvez imaginer ce qu'ils ont pu nous dire, confie un homme politique de La Paz. Le chef du M.N.R.L a tenu bon; mais les pressions ont continué, si l'on en croit son parti, qui a publié au début de janvier un nqué accusent l'ambassade américaine de completer contre le gouvernement d'Union populaire. Selon ses adversaires, le P.C. au ponvoir fait peser une menace sur

des societés nationalisées. Avant le 11 février 1983.

sion du secteur public et en voulant imposer des restrictions au capital étranger. Mais ceux qui ont été ses alliés jusqu'à la mi-janvier ne croient guère à une telle menace. « Les départ. guere a ane teue menace. Les communistes sont très prudents. Sur le rôle du secteur public et du capital étranger, ils sont, comme nous, partisons du statu quo >, affirme M. Antonio Aranibar, secrétaire général du MIR. Celui-ci craimait deusentes annu chui-ci craimait deusentes annu chui con le constitue deusentes annuel deuse annuel deuxentes annuel

En réalité, s'il y a eu dès le départ un risque pour l'U.D.P., il ne venait pas du P.C., mais de la concurrence entre les deux partis-piliers de la coalition : le M.N.R.I. et le MIR. qui sont si proches qu'ils ne peuvent onger qu'à fusionner, ou à s'élimi-

ner réciproquement. Le premier fait souvent penser à ia vicille S.F.I.O., par son habileté manœuvrière et son « clientélisme », Les « miristes » ont, eux, une certaine parenté avec M. Rocard. Comme lui, ils possèdent des compétences économiques, voire techno-cratiques reconnues. Comme lui aussi, ils affichem un réformisme aussi, ils affichent un réformisme qui a mâri à partir d'une doctrine plus radicale. Ils étaient très influencés par le trotskisme et par la guérilla du «Che» quand ils out fondé leur parti, en 1971. Ensuite, ils out évolué et reconnu que la révolution de 1952, qu'ils considéraient auparavant comme un «accident historique», bien qu'elle ait nationalisé les mines et fait une réforme agraire, devait être le point de départ de tout effort de « reconstruction nationale». tion nationale .

« La révolution de 1952 n'est pas terminée, il faut la mener à son terme, dit M. Aranibar. Notre première tâche, c'est de reconstruire l'Etat, car il est disloqué. Et cela ne peut se faire que dans la démocra-tie, une démocratie adaptée à la réalité de notre pays. »

Bien avant de quitter les six ministères qu'il occupait, le MIR criti-quait la façon dont fonctionnait la quait la façon dont fonctionnait la coalition au pouvoir. Ce que disait en décembre M. Paz Zamora faisait même prévoir son éclatement : « Pour les gens du M.N.R.I., nous sommes de simples compagnons de route. Pour le P.C., la coalition est un très classique Front populaire. Cest déjà un miracle que nous ayons réussi à gouverner pendant quelques mois. L'union de la gau-che est une expérience tout à fait inédite en Bolivie. »

Et puis, le MIR considérait El puis, le MIR considerant comme une erreur que les trois partis de l'U.D.P. se soient accordé des « tranches » de pouvoir, et aient fait des ministères qu'ils occupaient des fiefs inaccessibles au voisin. Cette erreur-là, l'Unité populaire de Salvador Allende l'avait commise, elle aussi, et cela lui avait coûté cher. Le MIR estime qu'elle a cher. Le MIR estime qu'elle a conduit sa réplique bolivienne à l'in-cohérence, donc à l'inefficacité dans l'action gouvernementale, et à l'adoption, dans le choix des hommes, de critères partisans.

Le conflit a éclaté à propos du ministère de l'intérieur, poste éminemment politique, comme en France, et l'une des barounies attribuées au M.N.R.I. Les « miristes » ont d'abord sollicité — en vain — d'y exercer un droit de regard, puis ils ont demandé le remplacement du prisites m'ils exercer d'incomé. ministre, qu'ils accesent d'incompé-

dis 1" pallet 1982 (\$15.61 Proof one

a les intérèts semestriels du l'émvier. 1983 (399,81 F pour une abligation de

Si your dépassez re délai, vous

pourrez toujours échanger vou actions

el cocaisser les intérêts courses mais conformément à la lui vous ne pourres plus vous faire rembourser le compu.

Le hangez vos actions des soniétés

agente de change ou compatibles du Trésor.

natisére aux guichets des banques

ábligation de SUUT F):

tence dans la chasse aux paramilitaires et aux trafiquants de drogue. Comme ils ne l'ont pas obtenu, et qu'ils avaient mis toute leur autorité dans l'affaire, ils ont démissionné du gouvernement : du moins c'est l'explication qu'ils out donnée de leur

### Une hantise : le Chili

Un autre danger guette l'U.D.P.: l'opposition du Parlement. L'Union démocratique populaire n'a obtenu qu'une majorité relative aux der nières élections organisées dans le pays, le 29 juin 1980. Elle est minoritaire an Congrès. Or, là aussi, la gauche bolivienne se souvient de ce qui s'est passé, il y a maintenant dix ans, au Chili. Comme i'U.D.P., l'Unité populaire n'était majoritaire ni au Parlement ni dans le pays. Ses adversaires ont profité de la situation pour mener au Congrès un tra-vail de sape contre Allende et ses

Sans doute les projets politiques et les circonstances ne sont-ils pas les mêmes à La Paz, aujourd'hui, qu'hier à Santiago. M. Siles Zuazo qu'mer à Sendago. M. Shes Zuazo ne prétend pas introduire le « socia-liame » dans le pays. Jusqu'à pré-sent, l'opposition n'a pas engage le fer contre lui. Mais le MIR, quand il était encore au pouvoir, avait pré-féré prendre les devants, pour éviter un blocage comparable à celui que produisit la rupture entre l'Unité poilaire et la démocratie chrétienne chilienne : il a négocié avec le M.N.R. de M. Paz Estenssoro et le parti de M. Banzer non seulement la composition des bureaux des deux Chambres, mais aussi certaines nominations importantes, qui, en Boli-vie, sont du ressort parlementaire, comme celle du contrôleur général de la République ou celles des juges de la Cour suprême (1).

De telles précautions ne sont, certes, pas inutiles dans un pays où il n'en faut pas beaucoup pour jeter les bommes politiques dans les bras des militaires, et les encourager à faire

La nouvelle démocratie bolivienne n'a que quelques mois d'exis-tence. Un mot revient souvent pour la caractériser : celui de « mora-lité ». Les ministres de l'U.D.P. se sont efforcés, jusqu'à présent, de changer l'image que les Boliviens ont traditionnellement de leurs dirigeants: « Siles Zuazo a de grands principes moraux, ce qui n'est pas négligeable ici », reconnaît M. Ciro Humboldt, qui est pourtant l'un de ses adversaires. Cela ne signifie pas, évidemment, que tous les cadres de

C'est aussi de la « moralité » que les communistes disent vouloir intro-duire dans les entreprises publiques - énormes - dont ils ont la charge. Quand nous avons demandé à M. Si-mon Reyes, dirigeant du P.C., ce que son parti allait changer à la Comibol, la compagnie minière de l'État, il a répondu : « Nous n'allons rien bouleverser. Nous essaierons seulement de faire une gestion plus

Si le P.C. y parvenait, si l'U.D.P. réussissait à « moraliser » la vie publique, une moitié de la révolution dont la Bolivie a besoin serait ac-

(1) C'est la Cour suprême, dont le siège est à Socre, qui doit statuer sur la demande d'extradition de Klaus Altmann-Barbie présentée par l'Allema-Altmann-Bari gne fédérale.





# **EL AL REPREND** I

C'est un ELAL eveas, encore mieux adanté aux bespins de encore plus accessibles, des voyageurs. sa clientèle qui redé- encore plus avantageux colle de Paris, de Mar-

Tel Aviv en direct. Découvrez des tarifs qu'hier et des

agence de voyages ou l'Office National

ISRAEL, ALLEZ-Y EL AL

14, nor de la Pala 75002 PARIS TAL 281.81.97

**EL AL** 24, tel des Capacines 41, la Caustière 75009 PARES Tel. 742.45.79 13001 MARSEILLE Tel. (91) 90.07.30



Le meilleur prix 🗢 le meilleur service M. GERARD 821.60.21

# LE NOUVEL

SAVOIR POUR DÉCIDER, MAITRISER POUR AGIR.

Une interview exclusive de G. Shultz

# Sortir de la crise mondiale: LE PLAN SHULI

Qui est George Shultz? Comment le "Premier Ministre" de Ronald Reagan est-il arrivé à redonner confiance aux industriels américains? Quelle est sa politique de relance de l'économie occidentale? Taux d'intérêts, inflation, Europe, Japon... Ses réponses nous concernent directement. Une grande enquête sur la santé des Etats-Unis en ce début d'année et la première interview de George Shultz. Pour mieux comprendre comment sortir de la crise.

Au même sommaire:

Le dur métier d'artisan : plus de deux millions de personnes, 400 milliards de chiffre d'affaires c'est-à-dire deux fois l'agriculture ou six fois la sidérurgie! Qui sont-ils, où vont-ils? Comment et pourquoi être artisan en 83?

Vendredi chez votre marchand de journaux



# L'Irish Moon du Prince de Galles: à découvrir très rapidement.

Roger et son équipe au bar, à 18 h : Daniel Kandyoti au piano. Hôtel Prince de Galles (un hôtel Inter-Continental) 83, avenue George-V Paris 8'

# **A PARIS**

# Rude campagne pour une gauche repliée sur ses bastions

Contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres grandes villes, chacun admet - sans grand risque - qu'à Paris la majorité ne changera pas de camp. La vie politique parisienne obéit en effet à deux sortes de données : les unes sont permanentes, les autres traduisent, en les amplifiant, les mouvements nationaux. La permanence réside - la composition sociologique de la population aidant - dans la ation de la majorité municipale sortante, et à l'intérieur de celle-ci, dans la prééminence du parti du maire. L'amplification s'est manifestée, lors des scrutins de 1981, par le fait que la gauche est devenue, au niveau de sa représentation parlementaire, exclusivement socialiste (avec onze députés).

Si l'amplification devait jouer de nouveau au mois de mars prochain, il serait surprenant que la gauche en bénéficie. Dans ces conditions, la tâche de ses représentants s'annonce, au départ, ardue. « Vous savez, les combats à 40/60... on peut rouler des mécaniques, quand les rapports de forces sont ceux-là », constatait M. Jospin, le 9 janvier.

Le combat engagé met essentiellement aux prises la municipalité sortante conduite par M. Jacques Chirac, maire depuis 1977, et la gauche que dirige M. Paul Quilès, député socialiste du XIII arrondissement depuis 1978, mais qui ne siège pas au Conseil de Paris. Diverses petites formations politiques de droite comme de ganche, ainsi que les écolo-gistes, ont l'intention de troubler ce face-à-face, mais aucune pour le moment n'est encore réellement entrée en campagne.

En revanche, les deux « grands » ont déjà large-ment lancé leur action. L'ambition de la municipalité sortante, qui a réalisé officiellement l'union entre le R.P.R., l'U.D.F. et le C.N.L.P., est d'élargir encore son assise par la conquête de nouveaux arrondisse-ments. Le combat de la ganche consiste davantage à conserver les six bastions conquis on conservés en 1977, à savoir les 2º (IIº et IIIº arrond.), 9º (XIº), 11º (XIII\*), 16\* (XVIII\*), 17\* (XIX\*) et 18\* (XX\*) secteurs

Mais, à Paris comme ailleurs, on votera les 6 et 13 mars selon un nouveau mode de scrutiu qui mêle les systèmes majoritaires et proportionnels et donne une prime à la liste arrivée en tête. A Paris, comme à Lyon et à Marseille, on élira cette fois nou seulement les membres du conseil municipal, mais aussi ceux des conseils d'arrondissement. Le Conseil de Paris, qui comptait depuis 1977 cent neuf membres. en comptera désormais cent soixante-trois. Les conseillers d'arrondissement seront dans chaque circonscription deux fois plus nombreux que les conseillers de Paris, sans pouvoir être inférieurs à dix, c'est-à-dire au total trois cent cinquante.

# Militant opiniâtre contre « rouleur de mécaniques »

Face au maire de Paris le parti so- souviens très bien - c'était en jancialiste a voulu mettre en lice une personnalité d'envergure nationale. Pendant des mois, au cours de l'année dernière, les dirigeants du P.S. se sont donc employés à imposer un challenger qui soit à la mesure du président du R.P.R.

Le choix qui s'est en définitive porté sur M. Paul Quilès est aussi le fruit des luttes de tendance qui existent au sein du parti et de la fédération de la capitale. Le caractère démocratique de la désignation du candidat par les militants parisiens n'empêche pas que quelques plaies aient, ete ainsi rouvertes. L'élimination de M. Georges Sarre, député du XI<sup>e</sup>, président du groupe socialiste à l'Hôtel de Ville, représentant du CERES qui contrôle toujours officiellement la fédération de Paris a été interprétée comme une victoire du courant Mitterrand, représenté par M. Quilès.

Sans doute dans le choix des têtes de liste et dans la composition de celles-ci un souci de pondération a permis de ménager les susceptibi-lités. Reste que la mise sur « orbite parisienne du numéro 3 du P.S. représente un élément à prendre en compte pour l'avenir politique per-sonnel de M. Quilès, Cela peut expliquer que la campagne de la gauche ne soit pas encore très dynamique, qu'elle n'ait pas trouvé toute sa cohérence et qu'elle n'ait pas clairement défini ses cibles. Ainsi le P.S. n'a pas encore organisé de grande réunion : il a prévu de la faire à la mi-février. Seul le P.C. a tenn son premier meeting parisien le le février à la salle de la Mutualité.

sans rappeler à M. Quilès la campagne présidentielle de 1981. Il s'en est expliqué le 31 janvier au micro de France-Inter : • Dans toutes les campagnes électorales, y compris celle de François Mitterrand il y a deux ans, j'ai constaté que l'électorat de gauche se mobilisait très lentement, les militants socialistes aussi d'ailleurs, cut-il dit. Je me

vier ou en février 1981 - que les iournalistes disaient : cette campagne démarre lentement, les mili-tants socialistes ne se mobilisent pas. Ensuite on a complètement oublié cette analyse et on a déclare : c'est formidable cet enthousiasme dont ont fait preuve les militants de

VOTEZ

TRANQUILLE!

"LA FORCE

gne à sa guise. Ainsi dans le XIVe Mme Avice, ministre de la jeunesse et des sports demande le renfort de certains autres membres du gouvernement. Dans le III<sup>e</sup>, M. Jack Lang, ministre de la culture se lance tardivement mais avec fougue dans une active campagne; avec son adver-

saire U.D.F., M. Jacques Dominati, DONNÉ!

(Dessin de PLANTU.)

ils se disputent les faveurs de l'élec-

torat israélite, tout en affirmant que

le « vote juif » n'existe pas. Dans le

XVIIIe, le tiercé Jospin, Estier, De-

lance démultiplie sa présence face

au trio menaçant Juppé, Chinaud,

Pierre-Bloch. Dans le XI., M. Georges Sarre approfondit inlas-

sablement son implantation déjà an-

cienne, face aux ambitions de

depuis peu. Dans le XIXº arrondis-

sement, la campagne de la gauche

dont la tête de liste a été confiée à

M. Paul Laurent, ancien député

communiste, bute sur la candidature

dissidente de M. Henri Fiszbin /voir

M. Michel Charzat, membre du se-

crétariat du R.S. député socialiste

depuis 1981 – il a lui aussi distancé

au premier tour un ancien député communiste et battu au secone

M. Bariani, son adversaire U.D.F.

d'aujourd'hui - doit aujourd'hui

convaincre son propre électorat de

lui confier de nouveau un mandat

municipal comme en 1977, alors

qu'il a quitté le Conseil de Paris en

1981 en estimant ses charges natio-

Dans le XIIIe, dernier des sept ar-

rondissements détenus par la gauche

au Conseil de Paris, M. Paul Quilès

doit consacrer davantage de temps

qu'il prenait initialement à ses pro-

pres électeurs, en raison de la cam-

pagne active de M. Jacques Toubon

député R.P.R. du XV., venu

conduire la liste de l'opposition. La

contrariété qu'en éprouve M. Quilès

se manifeste par une certaine nervo-

sité, comme on a pu s'en rendre

compte vendredi 28 ianvier lorsque

sur le marché de la rue Bobillot, le

député socialiste a traité son adver-

saire de « rigolo », qualifié sa candi-dature de « tricherie » et de « pitre-

rie - lui reprochant de - servir son

droite . de se servir du XIIIe

comme d'un - tremplin politique ».

lui conseillant enfin de - retourner

mattre Jacques Chirac, homme

là d'ou il venait ».

nales trop absorbantes.

Dans le XXº arrondissement.

encadré l.

gauche, les militants socialistes. -Bref, M. Quilès croit aux vertus du militantisme, et à l'opiniatreté, face à l'assurance du - rouleur de mécaniques -, comme M. Jospin a quali-

M. Paul Quilès, pas plus que M. Chirac, n'a encore rendu public son programme municipal. Dans un premier temps il préfère réunir quel-Cette apparente lenteur n'est pas ques conférences de presse sur terrain, sur des thèmes précis comme ce fut déià le cas pour la sécurité, le logement, le sport et les équipements sociaux. Le candidat n'a pas encore parcouru tous les arrondissements de Paris. Il est vrai que la constitution complète des listes, n'est pas encore achevée.

Dans chaque arrondissement chaque candidat mène sa propre campa-

Comme le dit M. Delanoë, député du XVIIIe et porte-parole du P.S., en six ans M. Chirac n'a quasiment rien fait . dans certains quartiers. Mais c'est surtout sur le logement social que porte le procès. M. Quilès dénonce ainsi - les ghettos -, et les - îlots de pauvreté que le maire a laissé subsister dans Paris. (le Monde du 30-31 janvier). Les candidats de gauche accusent la municipalité d'avoir permis, pour des raisons électorales, le départ hors des murs d'habitants aux revenus modestes. La propreté est aussi mise en cause dans certains arrondissements. En revanche les socialistes ne critiquent pas l'action de la mairie en faveur des personnes âgées ou des jeunes couples puisque les élus de gauche ont voté ces me-sures au Conseil de Paris.

Au total, c'est l'insuffisance de la gestion du maire qui est mise en relief et certaines des promesses électorales qu'il n'a pas tenues notamment pour les équipements sociaux. Pour M. Quilès, « M. Chirac n'est pas un bon maire » car « il a aban-donné la gestion de la ville à ses amis qui organisent le pouvoir du R.P.R. sur la capitale. » L'entourage du candidat socialiste fait valoir que le bilan de M. Chirac n'est - au niveau du bilan moyen des villes de plus de trente mille habi-

tants ». Le défaut de concertation, les lacunes de la démocratie, le rôle formel des commissions d'arrondissement qui furent violemment dénoncés en 1982 lors de l'élaboration du nouveau statut ne semblent pas tenir aujourd'hui une grande place dans l'argumentaire de la campagne de la gauche. Il est vrai que, sur tous ces points les textes lui donnent désormais satisfaction.

L'autre axe essentiel des thèmes de la majorité nationale à Paris est l'éloge de la politique gouvernementale. Ainsi que le dit M. Delanoë, nous sommes à la fois bénésiciaires et déhiteurs de la politique nationale toute entière. » Les socialistes, qui ne peuvent évidemme ignorer les mécontentements de la population, expliquent donc que depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir sur le plan national une *- nou*velle efficacité » est en train de porter ses fruits malgré, comme le dit M. Jospin, • les obstacles et les carences - de la municipalité. Ils citent le problème de la sécurité qui serait en voie de solution, grâce à l'action du ministre de l'Intérieur qui a augmenté les effectifs, grâce aussi à la nouvelle direction du métro M. Claude Ouin, ancien conseil r communiste de Paris, dirige la R.A.T.P. Selon le programme socialiste pour Paris . un effort sans précédent a été entrepris par le gouvernement de M. Pierre Mauroy pour améliorer la sécurité. » De même à l'égard des immigrés - au nombre de quatre cent mille dans la capitale - et qui constituent un problème primordial dans certains arroadissements, l'action du gouvernement est

jugée positive. En se fondant sur de tels exemples les candidats de la gauche affirment que l'intérêt des électeurs est de faire coîncider la majorité parisienne avec la majorité nationale. pour le plus grand profit de la capitale, et qu'ils les invitent à confirmer - à défaut de l'accentuer - le vote de 1981 où dans neuf arrondisse ments, (les IIIe, IVe, Xe, XIe, XIIIe, XIVe, XVIIIe, XIXe et XXe) M. Mitterrand était arrivé en tête le

ANDRÉ PASSERON.

### DANS LE DIX-NEUVIÈME M. Fiszbin existe...

C'est sans doute la première fois depuis qu'il existe que le parti communiste a tant de mai à résoudre un problème de « dissidence » en son sein. Voilà quatre ans que le bureau politique du P.C.F. avait mis en accusation le secétariat fédéral de Paris. auquel il reprochait de ne pas avoir soutenu suffisamment la direction du parti lors de la crise interne provoquée, en 1978, par la rupture de l'union de la gauche. Or l'« affaire Fiszbin », du nom de celui qui était alors le premier secrétaire de la fédération communiste de la capitale,

A la veille de la fête de l'Humanité, en septembre dernier, on avait demande à M. Roland Leroy si Rencontres communistes serait autorisé à tenir un stand à la fêta, comme les animateurs en avaient fait la demande. « Ici, on ne s'intéresse qu'à ce qui existe », avait répondu à peu près le directeur de l'Humanité.

M. Henri Fiszbin et Rencontres communistes n'existent pas. soit. Il n'ont pas moins occupé une heure de la discussion « au sommet » entre le P.S. et le P.C.F., le 22 décembre dernier. et donné matière à des déclarations de MM. Georges Marcha et Paul Laurent pour le P.C.F., Lionet Jospin, Jean Poperen, Paul Quilès pour le P.S.

Si la composition des listes de la cauche. à Paris. n'a pas été comme prévu (le Monde daté 30-31 janvier), c'est, certes, en raison de difficultés entre le P.S. et les petites formations ~ M.R.G., jobertistes, P.S.U., mais aussi à cause de la difficulté soulevée par la candidature de M. Fiszbin dans le dix-neuvième

dissement, candidat du P.C.F., puis de la gauche à la maine de Paris en 1977, M. Fiszbin justifie ainsi son attitude : plusieurs cadres, élus et militants communistes, en désaccord avec la ligne anti-unitaire adoptée par leur parti à partir de 1979, se sont battus pour l'union de la gauche; cette union est aujourd'hui réalisée : tous ceux qui ont contribué à la faire prévaloir doivent y avoir leur place. Les dirits communistes répliquent que M. Fiszbin a combettu et continue de critiquer la politique du P.C.F., dont il a été déclaré exclu per le comité central, et que, sauf à adhérer à un autre parti, il n'a pas se place parmi las formations qui constituent la

Les socialistes ayant accepté de constituer une liste avec les communistes, dans le dixneuvième arrondissement, sans M. Fiszbin, il ne reste plus à celui-ci et à ses amis qu'à prouver leur représentativité. Un sondage effectué en novembre der nier per l'institut IPSOS établissan au moins la notoriété de l'ancien dirigeant fédéral du P.C.F., député de l'une des deux circonscriptions de l'arrondisse-ment de 1973 à 1978. 80 % habitants du dix-neuvième savent qui est M. Fiszbin (82 % savent qui est M. Paul Laurent, député de l'autre circonscription de 1967 à 1968 et de 1973 à munistes ont une « bonne opinion » et 27 % une « mauvaise opinion » de lui. A l'époque, 16 % des personnes interrogées se déclaraient prêtes à voter pour une liste conduite par M. Fiszbin, à côté d'une liste. P.S.-P.C.F., qui recueillait alors 33 % des intentions de vote.

ia Club de l'Ara

Modern in and A

CECCIONAL PROPERTY.

# L'arme de l'anticommunisme

Cette liste, élergie à d'autres formations, sera conduite par M. Paul Laurent, en faveur duquel le « sommet » P.S.-P.C.F. du 22 décembre avait tranché, de préférence à VI. Manuel Escutia, l'un des deux députés socialistes de l'arrondissement, qui occupera la depoème blace sur la liste. Deux des quatre conseillers sortants communistes - Mª Michèle Lamous et M. Jeen Diard - y figurent également (M™ Francoise Durand fait cause commune avec M. Fiszbin), ainsi pue M. Alain Billon, l'autre député socialiste, qui avait devancé M. Paul Laurent au premier tout des élections législatives de 1981. Le dirigeant communiste devant être maire de l'arrondissement, si la gauche gagne, le problème de la composition du bureau de la future municipalité a ionatemos occupé les responsebles locaux du P.S. et du P.C.F. Pour ce qui est du Conseil de Paris, neuf des douze sièges étant assurés à la liste victorieuse, l'arrondissement serait représenté par trois communistes et six socialistes

Du côté de la majorité parinne, la lista du dix-neuvième sere conduite per M. Jacques

Féron, qui avait battu M. Fiszbin aux élections législatives de mars 1978 et avait été battu à son tour par M. Escutia en juin 1981. M. Féron est, avec M. Edouard Frédéric-Dupont dans le septierne arrondissement, l'une des deux têtes de fiste choisies par M. Jacques Chirac dans les rangs du C.N.).P. Il sait que M™ Nicole Chouraqui (R.P.R.)sera deuxième sur sa liste, mais la troisièm place - la demière éligible à coup sûr - est très disputée. M. Pierre Mattéi, ancien M.R.G. élu sur la liste de la gauche en 1977 et rallié à M. Chirac, tenant à retrouver son siège à l'Hôtel de

Il y a au moins accord, à gauche et à droite, sur l'un des thèmes de la campagne : une municipalité de gauche, et donc un maire communiste pour le dixneuvième arrondissement. Mais M. Féron entend aussi exploiter le « cas » Fiszbin pour prendre la gauche en flegrant délit de sectarisme interne. L'anticommunisme it bien réussi à M. Féron en 1978. On ne désespère pas, dans l'entourage du maire de Paris, de voir cette arme faire de nouveau merveille dans cet arrondissement apparemment ancré à gauche.

PATRICK JARREAU.

# Dialogue dans le vingtième

n'étant pas, jusqu'à présent, caractérisée par un exceptionnel fair-play, le débat contradictoire que, pour la première fois deux adversaires ont accepté de tenir mardi 1ª février à Paris, mérite donc qu'on s'y arrête. Sous les auspices du mensuel 75-20-magazine du vingtième, MM. Michel Charzat, député socialiste, et Henri Malberg, secrétaire général de la Fédération uniste de Paris, ont donc affronté MM. Didier Bariani, président du parti radical, ancien député U.D.F. et Violet, membre du comité central du R.P.R., dans le théâtre de la rue des Amandiers, devant quelque trois cents per onnes. Aucun incident n'a trouhié cette expérience, pour le moment unique à Paris, mais les propos ont parfois été rudes. Ou on en juge :

-M. Charzat : « Je n'ai iamais été l'employé du patronat,

тоі. э – M. Bariani : e Vous habitez ment. vous. »

 M. Malberg : « Depuis vingt ans, il est arrivé beaucoup de malheurs à Paris. Une tomade spéculative a fait fuir cino cent mille habitants. Avec Chirac, c'est la liberté du renard dans le

- M. Bariani : « La liberté selon les amis de M. Malberg, on sait où ça mène. Quand vous n'êtes pas d'accord, on vous ex-

- M. Malberg : « Ce que nous reprochons à Henri Fiszbin ce n'est pas d'être en dési avec la ligne du parti. Il y a beaucoup de gens au parti qui ne sont pas d'accord avec la ligne (rires dans la salle), le parti c'est pas l'armée : ce que nous lui avons reproché c'est de vouloir s'organiser séparément, de créer d'autres P.C. dans le P.C. La démocratie ne supporte pas le

- M. Violet : & Pour la première fois sous Chirac il y a eu plus de logements sociaux construits à Paris que de logements privés. >

- M. Bariani : « Fiszbin a été exclu par M. Malberg, son exécuteur politique, parce qu'il défenles droits de l'homme. Il voulait figurer sur la liste de la gauche dans le dix-neuvième. Or les amis de M. Charzat se sont P.C. Le P.C. impose toujours sa loi, et le P.S. s'incline (M. Malberg rit et fait mine avec sa main

 M. Malberg : 
 « Je reconnais bien là la passion du R.P.R. pour les luttes internes »

 M. Charget: « En six ans la droite n'a pas tenu ses promassas et a moins aidé le vinotième que les autres arrondis

- M. Violet : « Si c'est tout ce que vous avez appris on comionné du Conseil de Paris en

1981 ». - M. Charzat : « Le vinotième touche moins d'aides que

- M. Bariani : ∉ En quoi ? ≯ - M. Charzat : & Pour les aides, la mairie préfère donner

- M. Bariani : « Les aides du bureau d'aide sociale sont les mêmes dans tous les arrondiss en avez ».

- M. Charzat : « Je ne vais pas ennuyer l'auditoire avec des

Chaque camp a fourni à son héros sa ration d'applaudisse ments. Aucun autre candidat n'est venu troubler ce « dialogue

# Des ilots de pauvreté

M. Paul Quilès, qui organisera que quelques réunions publiques dans Paris invite en revanche les personnes âgées à des « goûtersspectacles » suivis de projections de films de... Roger Hanin et il compte surtout sur les « médias » pour se faire mieux connaître. De ce point de vue, les « tests » de notoriété sont désormais satisfaisants.

A travers les arguments que déve loppent – avec une intensité variable - les divers candidats de la gauche dans la capitale, on peut cerner les grands axes et les thèmes essen tiels de leur campagne.

Il s'agit tout d'abord d'une critique du bilan de la municipalité sortante et. depuis peu de jours, d'une attaque frontale dirigée contre les propositions du R.P.R. M. Chirac est ainsi attaqué par la gauche an double titre de maire de Paris et de chef de parti.

# D'une ville à l'autre

HAUTS-DE-SEINE

SÈVRES. - M. Roger Fajnzylberg. maire sortant, membre de Rencontres communistes, et M. Pierre Antonmattei, P.S., ont, le 1e février, présenté au cours d'une conférence de presse l'accord intervenu pour la constitution d'une liste de gauche à laquelle les communistes refusent de

Cette liste, qui sera conduite par M. Fajnzylberg, comprendra dix-neuf socialistes, deux P.S.U., un radical de gauche et treize personna-

M. Fajnzylberg a déclaré : - Le P.C. a sa place dans la liste de gau-che et nous lui laissons sa représentation iusqu'à l'extrême limite du dépôt des candidatures. Si la section de Sèvres du P.C. maintenait se décision.. nous demanderions que le P.C.F. fasse savoir... s'il s'engage à ce qu'une liste commune soit constituée au second tour sur la base des résultats du premier

HAUT-RHIN

COLMAR. - Le maire sortant, M. Edmond Gerrer (C.D.S.), briguera à nouveau les suffrages à la

tête d'une liste d'opposition compre-nant vingt-cinq C.D.S., douze R.P.R., six P.R., trois socialistes indépendants et trois radicaux.
M. Jean-François Fuchs, député
U.D.F.-C.D.S. de la première circonscription, et M. Charles Zwickert, sénateur C.D.S., y figurent anx côtés de sept adjoints sortants. Onze femmes sont présentes sur cette liste. La liste de la majorité présidentielle sera conduite par M. Bernard Wemaere, P.S. M. Jean-Paul Bloch, adjoint sortant R.P.R. qui n'a pas recu l'investiture de son parti. a décidé de constituer sa propre liste.



# stions

is there or service of the a ex barriant would be go par den 1992 - V 1, Sale 1990 from cette for any Marie Create that the sale of The true out and to creat contaction to be the Estate Committee by to bree nominent de p the Bestavit elle michigal I This cont canquante

# MEN.E Kiste...

Market School of Colors Mark at the control of the control o 製 神経ない 長年 衛性本に、 1997年 Banks of the Control 展 Special ・ Application Application (Application ) And the second The de la fact of the later of Barrier de la casa de The same The de contract of the last A COUNTY TO STATE OF THE STREET

**चित्रकार प्**रता र लगुरस्कारी Control of the second Andrew A recommended 養務 難 多为此 11 Marine 12 Markettan or James J 新の基準によっては、100mmでは 100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは Section of the sectio The second secon Action to the second Mark the St. The Co.

and the second mi e A Section of the second a mariantora And the state of

Marie State on the Control of BANK BANK TO THE STATE OF 機構デスル Sept Martin Control Marin est over Marie Carlo the the set are .... Mar Harata de Carlo Market Charles and the Co. ♠★★ A Substitute

1.11 Note

1.11 Note Control 1 September 1995 place - at the second

Party Na The way in the second 住場 新きゅうごう Francisco St. C. St. Marine le . 7 Marie Carlos Car **建设金属** (1 3 m.F. c) AND THE PROPERTY OF THE PARTY O Andrews Andr A THE SECTION OF TH mg Teachestain Party and visit MARKET PART !

acceptant o

機能性 等 資本。

**李直李**刘松龙 (15年2年)

# 64 F. .. W. C. F. S. MARCH SERVICE

### A AIX-EN-PROVENCE

# L'affaire Joissains attise les rivalités entre l'U.D.F.et le R.P.R.

De notre correspondant régional

Aix-en-Provence. - La possible in- du 1ª février), le maire d'Aixculpation de M. Alain Joissains, maire (U.D.F., rad.) d'Aixen-Provence, dans une affaire de fausses factures (le Monde des 28 et 29 janvier), a créé une situation confuse dans les rangs de l'opposition locale. Alors que M. Joissains continue à protester de son innocence et entend solliciter le renor vellement de son mandat, le R.P.R. a repris sa liberté d'action pour tenter de « sauver la mairie » en constituant une nouvelle liste.

Dès le 28 janvier, M. Charles de Peretti, conseiller général R.P.R. d'Aix-Centre et dencième adjoint de la municipalité sortante, a lancé un appel à · tous ses alliés naturels de l'U.D.F. et du CNIP ~pour qu'ils se regroupent autour de sa candida-ture. Cette initiative faisait suite à une réunion organisée le matin même par M. Joissains à son domi-cile et au cours de laquelle le maire d'Aix-en-Provence avait fait part à ses principaux colistiers de son intention de se retirer de la compétition pour pouvoir plus aisément se défendre des accusations portées contre lui. M. loissains avait suggéré que la liste d'opposition soit dirigée par l'un de ses adjoints. M. Jean-Pierre Peretti della Rocca, conseiller général (U.D.F.) d'Aix-Nord, sans aucun changement de

Après avoir participé durant le week-end au congrès du parti radi-cal à Issy-les-Moulineaux (le Monde en-Provence a reconsidéré sa position. Au cours d'une conférence de presse le 1º février il a affirmé qu'il maintenait - quoi qu'il arrive - sa candidature. Mais la lutte pour sa succession est déjà engagée entre le R.P.R. et l'U.D.F. Les négociations entre les représentants des deux principales composantes de l'opposition pour la constitution d'une liste commune out semble-t-il échoué.

L'U.D.F., qui ne se résigne pas à abandonner an R.P.R. une ville aussi importante qu'Aix-en-Provence (125 000 habitants), pourrait être tentée de se rallier à la candidature de M. Dominique Gajas, secrétaire général du CNJP du pays d'Aix, qui a amoncé depuis plusieurs semaines qu'il conduirait une liste intitulée « Aix d'abord ». L'U.D.F. pour sa part ne dispose pas de candidat susceptible de s'opposer aves succès à M. de Peretti. Pressenti, M. Jean Feraud, maire (P.R.), de Trets, a refusé préférant se maintenir dans sa commune.

M. Joseph Comiti, ancien ministre (R.P.R.) a décidé d'apporter son - total soutien - à M. Charles de Peretti en critiquant vivement l'atti-nide de l'U.D.F. • Nous avons l'intention de sortir nos griffes. Nous souhaitons un accord, mais, si nos partenaires ne veulent pas s'entendre avec nous, il y aura une primaire », a-t-il déclaré.

GUY PORTE.

### Le Club de l'Horloge dénonce les dangers du « socialisme municipal »

politique sur le thème : « Une stratégie municipale pour l'opposition ».

M. Jean-Yves Le Gallou, scrétaire général du club et membre du comité directeur du P.R., s'est efforcé de mettre en évidence les similitudes entre les règles du jeu de go et ce qu'il appelle « la stratégie marxiste ». Il explique que, dans le jeu chinois, chaque joneur essaie, avec ses pions, d'encercler le maximum de territoires et d'assurer ainsi son hégémonie. Selon lui, la démarche des partis socialiste et communiste, ces dernières années, s'est inspirée de cette stratégie alors que, selon lui, l'ancienne majorité calquait la sienne sur le ien de l'échec.

· L'ancienne majorité, explique-t-il, remportait jusqu'en 1981 les élecprésidentielle, qui lui donnaient le pouvoir central. Les partis se mobi-lisaient à cette occasion puis rentraient en sommeil. En revanche, le P.S. et le P.C., s'ils perdaient les élections nationales, remportalent les élections locales et occupaient peu à peu tous les points du territoire jusqu'à ce que le pouvoir d'Etat tombe entre leurs mains en mai et juin 1981. C'est ainsi que, depuis 1977, 70 % des villes de plus de trente mille habitants sont sous contrôle socialo-communiste. •

M. Le Gallou invite l'opposition à adopte cette stratégie. Il conclut : - Por leur situation de carrefour de pouvoir, par les relations multiples qu'elles entretienment avec l'Etat et ses différentes administrations, avec

Le Club de l'Horloge a organisé à les syndicats d'obédience marxiste Paris, mardi l'a février, un séminaire et les comités d'entreprise qu'ils contrôlent, les communes socialocommunistes jouent un rôle-clé dans la stratégie d'encerclement menée par le P.S. et le P.C. contre leurs adversaires de l'opposition ré-

> M. Yvan Blot, président du Club de l'Horloge et membre du comité central du R.P.R., souligne notam-ment que les communes gagnées par l'opposition pourront devenir - des lieux de résistance légale à la vo-lonté de socialisation du pouvoir

M. Jacques Tonbon, député (R.P.R.) de Paris, dénonce les ngers du socialisme municipal ». Dans les cinq dernières années, note-t-il. les municipalités socialistes et communistes ont (...) politique sur la population : elles ont remis en cause une liberté fondamentale : la liberté de choisir ». que ce soit dans le domaine économique, social ou culturel.

M. Laurent Wetzel, professeur d'histoire et candidat de l'opposition à Sartronville dans les Yvelines, s'intéresse aux - périls du dérocinement », qui entraîne, selon lui, « la délinquance et la marxisation » Il explique notamment : « Les municipalités communistes ont toutes suscité la construction de grands en-sembles locatifs (...) la médiocre qualité de la vie y suscite la révolte contre la société. Le parti communiste devient la communauté de substitution -

C. F.-M.

# LE SEUL HEBDOMADAIRE ÉCONOMIQUE ET LITTÉRAIRE





# 55 QUESTIONS INÉDITES A J.-L. BORGES

- Guérilla et maquis dans le tiers monde: un dossier exceptionnel.
- Pinochet encore un effort: un rapport confidentiel du FMI.
- Exclusif: Caton contre la nouvelle droite, une libre opinion.

Chaque jeudi chez votre marchand de journaux  $\,6\,F$ .

# VAR : socialistes et communistes se rejettent la responsabilité d'un désaccord persistant a Toulon

Au terme de sept séances de négociations, socialistes et communistes n'ont pu parvenir à un accord définitif pour la constitution d'une liste d'union qui sera conduite par M. Guy Durbec, député (P.S.) de la troisième circonscription. La section socialiste de Toulon a décidé de solliciter l'arbitrage des instances nationales du P.S. Les deux partenaires se rejettent la responsabilité de ce désaccord persistant alors que l'opposition de son côté a réalisé l'union autour du maire sortant (P.R.), M. Maurice Arrecky.

De notre correspondant régional

Toulon. - En application de l'accord national P.S.-P.C., la liste d'union de la gauche à Toulon devrait comprendre vingt-six socialistes, vingt communistes et treize personnalités ou représentants d'organisations extérieures « (M.R.G., gaullistes populaires, jobertistes, P.S.U.). Les divergences portent d'une part sur l'ordre de pré-sentation des quatorze premiers can-didats - c'està à dire ceux en position d'être élus à la proportionnelle en ess de victoire de l'opposition — et d'autre part sur la deuxième place que le P.C. revendique pour Mac Danièle de March, conseiller général de Toulon et vice-présidente de l'Assemblée des Communautés européennes. Sur le premier point, les socialistes proposent que deux représentants de la troisième composante figurent - en toute logique aritimétique - dans le haut de la liste, alors que le P.C. n'en admet ou'un seul - au quatorzième rang et réclame une place supplémentaire pour lui-même

En ce qui concerne la deuxième place sur la liste, pour le P.S., qui la réserve à une parlementaire euro-péenne socialiste, Mac Yvonne Theobald-Paoli, elle n'est pas négociable puisque, en cas de victoire de la majorité, e le maire et le premier adjoint doivent appartenir à la même formation politique ». Le P.C. a renoncé à revendiquer le

sur les murs de la ville. Mais il persiste à vouloir obtenir une position éminente pour M™ de March en saisant valoir que celle-ci a conduit une liste d'union de la gauche en 1977 à Toulon - avec des socialistes dissidents - et qu'elle est le seul élu de gauche de la ville au conseil général du Var. Le ton ne cesse de monter et de part et d'autre, on s'accuse d'adopter - une stratégie de la défaite ., sans pour autant renoncer à l'espoir d'un . bon accord .. Nous avons fait des propositions constructives. affirme M= de March. Notre sentiment est que ce blocage est artificiel. La population toulonnaise veut l'union comme nous la désirons nousmêmes. Mais la liste perd du temps et de la crédibilité. » « Le temps presse, lui sait écho M. Durbec. Un accord, cela peut s'affiner. Noire ambition est de gagner avec un bon programme municipal et l'addition de toutes les forces de progres. . Au cas où le comité directeur du P.S. trancherait en faveur des socialistes toulognais, ceux-ci laissent entendre qu'ils pourraient prendre des initiatives pour placer leurs partenaires

poste de premier adjoint dont il

avait pourtant fait, en décembre, le

thème d'une campagne d'affichage

 La réunion du bureau exécutif du P.S., mercredi 2 février, a été essentiellement consacrée à la préparation des élections municipales. Le barean exécutif note qu'e il subsiste encore des difficultés dans quelques villes de plus de trente mille habitants ». Il demande « à ceux des socialistes qui envisageaient encore,

dans ces villes, de présenter des listes séparées, d'y renoncer sans délai ». Il n'accordera son investiture qu'aux listes constituées conformément aux décisions prises par le parti et à l'accord pasé avec le P.C. le 29 décembre. En cas d'indiscipline, le comité directeur du P.S.

communistes au pied du mur.

### PROPOS MAJORITAIRES

### M. MERMAZ: préparer une société socialiste

de l'Assemblée nationale, est venu mercredi 2 février à Clich (Hauts-de-Seine) soutenir M. Jacques Delors, tête de la liste d'union de la gauche ; il a notamment déclaré : « Quel cauchemar de les revoir là où ils étaient (...). Nous n'allons tout de même pas les laisser fêter à notre place le bicentenaire de la révolution. » Le député de l'Isère a aussi affirmé : « Il ne faut pas essaver de se faire reconnaître par ceux dui ne nous reconnaîtront jamais », ajoutant : « Nous

sommes là pour préparer tous

M. Louis Mermaz, président ensemble une société socialiste. »

> la ministre de l'économie a. pour sa part, déploré la « surenchère » à propos de la riqueur et dénoncé « la cacophonie des discours, des injures et des accusations malhonnétes ». Pariant de l'union de la gauche, alors que M. Guy Schmaus, sénateur communiste, est le deuxième de sa liste, M. Delors a remarqué : « La droite ne rêve que de disputes entre communistes et socialistes ; elle en est pour son ar-

### L'Humanité : « les truqueurs »

L'Humanité datée du 3 février titre en première page : ∢ Ces hommes sont dangereux s. « leur programme : ramener la France un demi-siècle en arnère ». Sous ce titre figurent les photos de MM. Giscard d'Estaing, Chirac, Barre et Peyrefitte.

Dans ce même numéro. René Andrieu intitule son éditorial : « Les trudueurs » et précise : « (...) Pour tenter de séduire l'électorat perdu, ils se livrent à un double truquage, escamotant pudiquement leur bilan et mantent à propos de celui du gouvernement de gauche (...).

Certes, nous ne perdons pas de vue que le chômage reste s'il a commencé à diminuer dans les demiers mois de 1982. Mais s'il est des hommes qui devraient faire preuve d'un peu plus de retenue, avec ce qu'il traînent après eux, c'est bien l'équipe qui a été au pouvoir pendant le septennat giscardien. Un peu de pu-deur, comme dit M. Chirac, qui en est si peu pourvu. On pense à d'ex-pensionnaires de maison close reconverties dans la distribution des prix de vertu. Les prétentions de ces truqueurs sont hors de saison. La gauche, par son union, doit les mettre en

### LA RÉVOLUTION INFORMATIQUE LA REVOLUTION POUR LA Jère FOIS INFORMATIQUE L'INFORMATIQUE OCTOMORE THE MILE **SOUS TOUS** E BRENDING SES ASPECTS Un outil de référence et d'initiation 42,50 F EN LIBRAIRIE **HATIER**

(PUBLICITÉ)-

# A TF 1 LA LITTÉRATURE AU PLACARD

# **UN APPEL POUR LUCE PERROT**

Les soussignés viennent d'apprendre avec leur semble avoir aucune justification étonnement la suppression de la rubrique professionnelle et dont ils aimeraient être sûrs littéraire des journaux télévisés de TF 1 dirigée qu'elle n'est pas dictée par des considérations par Madame Luce PERROT.

Tous connaissent la liberté d'esprit, la générosité, la compétence et la culture dont Autorité de l'Audiovisuel, ni le ministre de la Madame Luce PERROT fait preuve dans le cadre de son travail de l'information littéraire. lls n'ignorent rien non plus des difficultés que la responsable de cette chronique a parfois rencontrées en interviewant certains d'entre eux dont les témoignages étaient particulièrement brûlants : ils lui savent gré de n'avoir jamais cédé à aucune espèce de pression.

Pour toutes ces raisons, la disparition de cette chronique est un événement grave qui ne

Cet appel a été publié Tony Cartano, grâce à l'aide des signataires. Henri Amouroux, Jean Baudriard, Hervé Bazin, Simone Benmussa. Lucien Bodard, Michel-Antoine Burnier. Marie Cardinal,

Catherine Clément, Pierre Daix. Dominique Desanti, Serge Doubrovsky, Jean Dutourd, Viviane Forester, Marek Halter, Jérome Hesse, Roger Ikor, Eugène lonesco,

personnelles ou politiques. Ils s'étonnent donc que ni le président de la chaîne, ni la Haute communication, ni celui de la culture n'aient encore rendu publics leurs sentiments à l'égard de cette étrange sanction frappant l'une de nos journalistes les plus ouvertes aux cultures française et étrangères.

lls espèrent que ce silence sera très vite rompu et cette sanction très vite aussi remise en cause. Ils forment le vœu le plus vif pour que Madame Luce PERROT puisse retrouver le plus rapidement possible son rendez-vous hebdomadaire avec le public de TF 1.

Vladimir Jankielevitch, Marcel Jullian. Henri Laborit, Jean Lacouture, Simone Lacouture, Jacques Laurent, Emmanuel Le Roy-Ladurie. Bernard-Henri Levy, Edouardo Manet, Edgar Morin,

François Nourissier, Jean-Jacques Pauvert, Michèle Perrein. Michel Rachline, Henry-François Rey, Françoise Sagan, Jean-Claude Simoen, Philippe Sollers, Pierre Sudreau, Raymonda Tawil, Jacobo Timmerman.

Pour tout soutien à cette action, s'adresser à : Anne CAROLE 48, rue Saint-Didier 75016 - PARIS

### A ROME

# M. Chirac s'est rendu au Vatican et a été reçu par le président de la République italienne et le président du conseil

De notre envoyé spécial

Rome. - Délaissant quelques heures la campagne électorale. M. Jacques Chirac s'est rendu à Rome, mercredi 2 février, pour assister à la remise de la barrette par Jean-Paul II à Mgr Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris, récemment créé cardinal en même temps qu'un autre Français, le R.P. Henri de Lubac, théologien, et que seize autres prélats.

Quelque cinq cents diocésains de Paris avaient fait le voyage comme leur maire. Dans les premiers rangs de l'assistance où M. Jacques Chirac avait pris place. M. André Labarrère, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, représentait le gouvernement, et M. Jean-Claude Colliard, directeur du cabinet de M. Mitterrand, le chef de l'Etat. Bien que M. Labarrère ait connu Mgr Lustiger lorsque, à la Sorbonne, tous deux militaient à la Jeunesse étudiante chrétienne, la rumeur romaine laissait entendre que le gouvernement français avait décidé de se faire représenter par un ministre - et non, comme cela se faisait d'habitude par l'ambassadeur de France - uniquement pour ne pas laisser M. Chirac seul au Vatican ce jour-là.

Le président du R.P.R. a profité de sa visite à Rome pour avoir quel-ques entretiens politiques - au som-



met -. Accueilli à l'aéroport par des représentants des ambassades de France à Rome et au Vatican, il s'est entretenu pendant plus d'une heure, au palais Chigi, avec M. Amimore Fanfani, président du conseil, qui lui a dédicacé son récent livre, le Capitalisme, la solidarité sociale et la particiation. Le maire de Paris a estimé qu'il avait - trouvé une large concordance de vues avec son hôte, qui lui a exposé - les efforts lucides et fermes déployés par le gouvernement italien pour re-dresser une situation difficile caractérisée notamment par les dépenses excessives mises à la charge de l'Etat ».

M. Chirac a ensuite déjeuné en tête à tête, au Quirinal, avec M. Sandro Pertini, président de la République italienne. Après sa visite au pape le 13 décembre dernier, après son voyage aux Etats-Unis en janvier, avant d'autres déplacements envisagés en Allemagne, en Chine et au Japon, notamment, ce bref séjour à Rome tend à souligner la dimension internationale que M. Chirac

### **NOMINATIONS MILITAIRES**

Sur proposition de M. Charles Hernu, ministre de la défense, le conseil des ministres du 2 février a approuvé les promotions et les nominations suivantes :

• TERRE. - Est nommé chef de la mission militaire française auprès du commandant en chef des forces alliées du secteur Centre-Europe, le général de division Yves

 AIR. - Sont promus général de brigade aérienne, les colonels du corps des officiers de l'air Xavier Moreau et André Tessier. • GENDARMERIE. - Est

promu général de brigade, le colonel de gendarmerie Louis Mouillé ; Est nommé sous-directeur de la logistique de la gendarmerie nationale à Paris, le général de brigade Jacques Chanard.

Le Mande Des PHILATELISTES

### LA VISITE DU PREMIER MINISTRE EN GUYANE

# **M. Mauroy chez les Indiens Palikour**

De nos envoyés spéciaux

Cayenne. - Les Indiens Wayanas de la région de Maripasoula cultivent avec la plus grande ferveur, sur les bords du Maroni, le souvenir de la fameuse messe de minuit célébrée le 24 décembre 1975 dans cette bourgade de 886 habitants située à la frontière du Suriname en présence de M. Jacques Chirac, le dernier premier ministre qui se soit rendu en Guyane.

Le sentiment de reconnaissance des autochtones s'était d'ailleurs exprimé au premier tour de l'élection présidentielle de mai 1981. Le président du R.P.R. avait nettement devancé ses concurrents en recueillant 216 suffrages. M. Valéry Giscard d'Estaing en avait obtenu 111 et M. François Mitterrand 26.

M. Pierre Mauroy devait se rendre, hi aussi, an cœur de la forêt amazonienne, jeudi matin 3 février, mais de l'autre côté du département, à la frontière brésilienne, sur les bords de l'Oyapock. Il y rencontrera les Indiens Palikour établis autour de la commune de Saint-Georges qui compte, selon les guides, 1051 habitants « un mécanicien, une pompe à essence, un hôtel P.T.T. . et . une sete patronale la dernière semaine d'août ». Les citoyens locaux demeurent tout aussi chiraquiens que ceux de Maripasoula puisque le maire de Paris a obtenn à Saint-Georges 208 voix au premier tour du scrutin présidentiel, 145 s'étaient portées sur M. Giscard d'Estaing, 19 sur M. Mitterrand.

Après ce préambule touristique et une visite obligée au centre spatial de Kourou, le premier ministre en viendra à l'essentiel : manifester son soutien au parti socialiste guyanais dont la liste aux prochaines élections régionales est conduite par le député de la circonscription, M. Élie Castor, apparenté socialiste. Cette formation, qui prone l'autonomie dans une perspective indépendantiste espère tirer profit, lors du scrutin du 20 février, des mesures que M. Mauroy pourrait annoncer en faveur du département.

Un conflit social marquera la visite du premier ministre mais la solution de celui-ci dépend du conseil énéral et non du gouvernement.

velles prérogatives, l'assemblée dé-partementale présidée par M. Em-manuel Bellony (R.P.R.) s'est mise dans une position délicate à l'occasion des incidents survenus le 17 jan-vier à Saint-Laurent-du-Maroni entre les employés des ateliers départementaux de la sous-préfecture (en grève pour réclamer des augmentations de salaires) et les forces de l'ordre. Après avoir fait preuve d'intransigeance, le conseil énéral a décidé d'accorder aux employés contestataires une augmentation de salaires de 30 %. Du coup, tous les fonctionnaires contractuels du département en exigent autant Le syndicat F.O. qui prédomine dans la fonction publique a annulé

au dernier moment la grève illimitée

qu'il avait prévue le jour de l'arrivée

premier ministre. M. Mauroy aura à connaître du sort de la Société forestière du Maroni dont les difficultés économiques ont été aggravées par les maiversations commises par son directeur, incarcéré depuis plusieurs mois. Le plan vert » lancé en 1976 à grand renfort de publicté par le gouverne-ment que dirigeait alors M. Chirac ayant échoué, il s'agit pour le pou-voir de gauche de dire comment exploiter la forêt guyanaise, eldorado pour les ans, enfer pour les autres. On vient d'apprendre à Cayenne que les traverses de bois qui vont servir à la construction de la voie ferrée destinée à acheminer à Kourou, la fusée Ariane jusqu'à sa nouvelle tour de lancement ont été importées... du Gabon. Le préfet a demandé des ex-plications à la direction du centre spatial. Réponse de celle-ci : les bois locaux résistent trop mai aux e champignons de pourriture ». Les forestiers guyanais qui connaissent bien les essences imputrescibles en

ALAIN ROLLAT et EDMOND FRÉDÉRIC.

### **TOURNO! DES 5 NATIONS** RUGBY Match IRLANDE-FRANCE

A DUBLIN, le 19-2-1983 2 890 F Comprenant : Vol afler-retour ;

hộtel kược ; entrée stade ; (S.E.T.I.) 25, rue La Boétie 75008 PARIS

Tél. : 268.15.70

### Le communiqué du conseil des ministres

Le président de la République a réuni le conseil des ministres le mecredi 2 février 1983 au palais de l'Élysée. Au terme de la rêunion, le communiqué suivant a été publié.

CONVENTION INTERNATIONALE

Le ministre des relations extérienres a présenté au conseil des ministres un projet de loi approuvant une convention franco-mauritanieune pour la forma-tion militaire signée en 1976 entre la France et la Minustanie.

L'ETHIQUE DE LA RECHERCHE EN SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ

Sur proposition du ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'indusministre de la rechesche et de l'indes-trie et du ministre de la santé, le consei-des ministres a adopté un projet de dé-cret créaut un comité consultatif untio-nal d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Il aura pour mission de donner son aris sur les problèmes mo-raux posés par le progrès des sciences et des techiques dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé.

biologie, de la médecine et de la santé.

Ce comité sera composé de personmittés issues des grands courants philosophiques et spirituels et du moade
scientifique, économique, social et
culturel. Il se pronoucera sur les questions que lui soumettront les Assembiées pariementaires, les membres du
gouvernement ou les établissements pahiics de recherche. Il pourra également
se saisir de tout problème faisant débat
au sein de la population. L'INSERM
apportera son soutien technique et administratif au condié, notamment en
créant un centre de documentation et

L'ALLÉGEMENT DES FORMALITÉS PESANT

SUR LES ENTREPRISES Le premier ministre a présenté une communication sur l'allégement des formalités pesset sur les entreprises. Cet allégement s'effectue dans trois di-

Réduction du nombre et amélio-ration de la conception des formu-

plification des règles juridi-icobles notamment en matière ques applicables notamment en matière de marchés publica et d'aides financières aux estreprises ;

- Diminution des délais de réponse et accélération des paiements, Au nombre des initiatives qui vont

être développées figurent : 1) La création de nouveaux centres de formalités des entreprises, avorès fin de 1983, trento-cinq départements supplémentaires. Les metares néces-saires seront prises pour améliorer les conditions de fonctionnement de ces

2) Des mesures visant à éviter au entreprises la multiplication des dos-siers on des déssarches syant le même sters on des generaleses syant le meme objet et destinés à disers organismes publics. L'expérience en cours de trans-mission amiliée, et le cas échéant infor-matisée, des déclarations annuelles de salaires sera généralisée en 1983 sous le contrôle de la commission tationale de l'informatione et des libertés. de l'informatique et des libertés :

3) La création d'une commission implification des formulités impos aux entreprises, qui permettra de mienx connaître les allégements qui leur sergient les plus atiles. Cette conmission, composée en majorité de pro-fessionnels, sera pincée amprès du pre-mier ministre. Elle rendra des avis et fera des recommandations dont elle pourra décider qu'ils seront rendus pa-blics.

Le premier ministre a enfin souligné que l'effort d'allégement des formalités devait être engage non seulement par l'Etat, les collectivités locales et les organismes gérant un service public, mais également par coutes les organisations qui sout à l'origine d'une partie des fordités que les entreprises doivent ac-

 LA PRÉPARATION **DES ASSISES NATIONALES** DE L'INDUSTRIE FRANÇAISE

Le ministre d'État, ministre de la recherche et de l'industrie a présenté au conseil des ministres une communication relative à la préparation des assistes nationales de l'industrie française, qui se tiendront à Paris les 27, 28, et 29 juin prochain.

Les assises serout préparées par des manifestations de caractère national organisées dans phusieurs régions à l'initiative du ministère de la recherche et de l'industrie sur les principales et de l'industrie sur les principales orientations de la politique industrielles, de façou à approfondir et à élargir les débats ouverts à l'occasion des journées de travail du mois de novembre 1982. D'autre part, des réunious seront organisées dans toutes les régions sur le rôle des petites et movement industries dans le dévelonne. mes industries dans le développe nent régional.

**● LA CHARTE DE GESTION** A MOYEN TERME DES TÉLÉCOMMUNICA-

Le ministre des P.T.T. a présenté au conseil des ministres les grandes lignes d'un projet de charte de gestion à 1986 des règles de gestion et les pers-

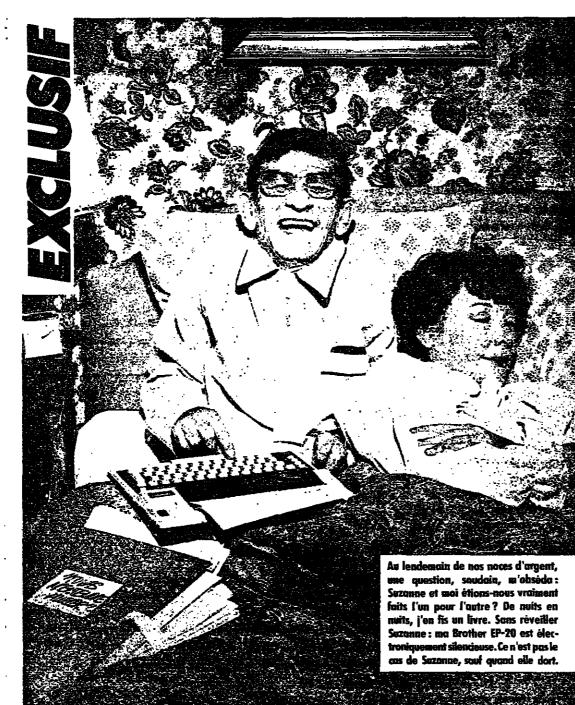

# J'AI ECRIT 'TU VAS

Extra-plate (4,5 cm). ultra-légère (2,3 kg) et toute petite (32 cm x 22.5 cm) la nouvelle machine à écrire Brother EP-20, c'est l'électronique de pointe au bout de vos doigts. Les

performances de son clavier miniature égalent celles de machines à écrire les plus sophistiquées : rabulation, correction à l'affichage avant impression sur 16 caractères, fonction calculatrice, clavier de symboles scientifiques. Et le tout, en silence: sa matrice thermique imprime avec une mini-cassette ruban

\* Prix conseille TTC \*\* en option

ou directement, sans bruit de frappe ni de moteur. Difficile de résister au charme de cette petite merveille (surtout pour 1800 francs"). Difficile de ne pas l'emporter partout avec soi dans sa jolie sacoche"": elle fonctionne à pile ou sur secteur. En vente chez Brother: 1, rue Etienne Marcel Paris 1º et chez fous les revendeurs Brother.

L'ECRITURE ELECTRONIQUE PASSE-PARTOUT





# La maison des LIOTHEOUES

Paris • Bruxelles • Genève • New York • Rome • Rotterdam • Vienne

PARIS: 61, RUE FROIDEVAUX, 14°



Quels que soient la placedont vous disposez, en hauteur, en largeur, en profondeur... le format de vos livres et le style de votre intérieur. La Malson des Bibliothèques répond à tous ves problèmes. D'innombrables combinaisons d'assemblage par just aposition et superposition à partir de plus de 250 modèles ainsi que les nombreux accessoires et options possibles, permettent de réaliser la

bibliothèque de votre goût exactement adaptée à vos problèmes. Avec le catalogue gratuit de La Maison des Bibliothèques (68 pages en couleurs) vous recevrez le tarif qui vous permettra de chiffrer votre installation et nos spécialistes pourront, en plus,

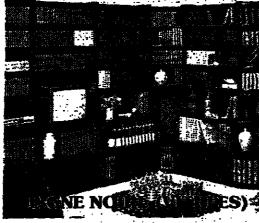

seil des minis

A 1981 tives

las extent barre by

It the mountain the

mine and description of the contract of the community of

Land-Marticle ... . of College

to La create de la

Control of the second of the s

Sections: The property of the section of the sections of the section of the secti

de green de alle come de Elect for early trible to be ma Celek: an main Speciment of the same of the s My count & Links Care Con Marie Margine din 1. Parithmet

LA PREPAPATION DES ASSISES MIN DE L'ANOUSTRIEFER Le somite de let.

the Spinister of the Committee of the Committee of the Contractive of

Les arrive went pro-Market and a term . Lit Talking Commence of the second of the Samere en immated effe Appropriation of the first of t things to define a first AND PROPERTY OF STREET PROPERTY AND LANGE BY Marine Service of Alberta letimas se. it stir ten Contractors Activities Copy

pain prochasti

MANUFACTURE .

1.000

CONTRACTOR OF STREET

🖷 ೩೯ ಭಾನಕಗು ಚಲ್ಲಾ

直開5000人 中國 Ben Terecchi

To make a larger to the CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF The second of the second the te ferre mur be the remained the acceptance

12 MODÈLES - JUXTAPOSABLES - SUPERPOSABLES 30 MODÈLES - JUXTAPOSABLES - SUPERPOSABLES - 50 MODÈLES - JUXTAPOSABLES - SUPERPOSABLES - SUPERPOSA dans la masse identique à cetul du bois massif, vernis noir terie. Placage chêne ou merisier en option. mat, acajou, beige, gris, vert bronze. Côtés moulurés dans la masse avec plates bandes.





5 hauteurs - 2 largeurs - 2 profondeurs - 5 couleurs - 5 largeurs - 5 largeurs - 3 profondeurs - 3 essences - 5 hauteurs - 3 largeurs - 3 profondeurs - 2 couleurs - 4 hauteurs - 2 largeurs - 3 profondeurs - 2 couleurs Nouvelle serie en parmeaux de fibres à struidure bomogène. Sur les montants en façade, moulire de style, étagères en Modèles contemporains en PROFILE ALUMINIUM ANOUISE. Etagères et panneaux surfacés mélaminé noir ou ivoire et de densité moyenne et constante permettant un usinage multipli, montants en aggloméré, placage acajou traité ébènis BROSSE et en mélaminé blanc ou noir. Vitrage en option. double face, montants en aluminium anodisé doré. Vitrage

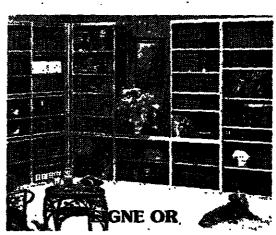

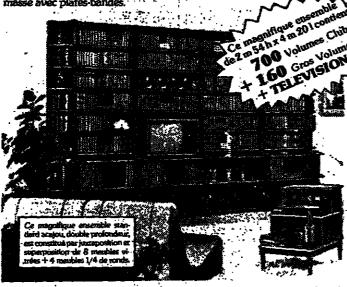

STANDARDS (VITREES) 150 MODÉLES - JUXTAPOSABLES - SUPERPOSABLES antenns - 4 largeurs - 4 profondeurs - 10 teleptes ou encences rès en multipli, côtés en aggloméré bols (pamenox de particules) Pla ébénisserie, vernis cellulosique satiné, telute acajou s'harmonisant avec tr



COMMENT SUPERPOSER ET JUXTAPOSER SANS AUCUNE FIXATION.

# Du meuble individuel... au grand ensemble

Installez-vous vous même facilement... ultra rapidement A DES PRIX IMBATTABLES

La maison des

**PARIS:** 61, rue Froidevaux, 14e

uvens le lundi de 14 h à 19 h, et du mardi au **samedi inclus** de 9 h à 19 h sans interruptios Mêtro , Deniert Rochereau - Gatté - Edgar Quinet, Autobus : 28-38-58-68.

REPRISE EN CAS DE NON CONVENANCE EXPÉDITION RAPIDE ET FRANCO DANS TOUTE LA FRANCE MÉTROPOLITAIRE.

# La maison des retourner à : LA MAISON DES BIBLIOTHEQUES, 75680 PARIS CEDEX 14 I Veuillez m'envoyer sans engagement votre catalogue en couleurs contenant tous les détails (hauteurs, largeurs, profondeurs, matériaux, tentres, contenances, prot, etc...), sur vos modèles

STANDARDS, RUSTIQUES, STYLES, CONTEMPORAINS, LIGNE OR, LIGNE NOIRE, OC. CATALOGUE PAR TELEPHONE (1)320.73.33 SUR REPONDEUR AUTOMATIQUE (1)320.73.33

**MAGASINS REGIONAUX** 

BORDEAUX, 10, rue Bouffard, (56) 44.39.42 • CLERMONT-FERRAND, 22, rue G. Clemenceau, (73) 93.97.06 • DIJON, 100, rue Monge, (80) 45.02.45 • GRENOBLE, 59, rue Saint-Laurent, (76) 42.55.75 • LILLE, 88, rue Esquermoise, (20) 55.69.39 • LIMOGES, 57, rue Jules-Noriac, (55) 79.15.42 • LYON, 9, rue de la République (métro Hôtel-de-Ville – Louis-Pradel), (7) 828.38.51 • MARSEILLE, 109, rue Paradis (métro Estrangin), (91) 37.60.54 • MONTPELLIER, 8, rue Sérane (près Gare), (67) 58.19.32 • NANCY, 8, rue St-Michel (rue piétonne près du Palais Ducal), (8) 332.84.84 • NANTES, 16, rue Gambetta (près rue Coulmiers), (40) 74.59.35 • NICE, 8, rue de la Boucherie (Vieille Ville), (93) 80.14.89 • RENNES, 18, quai E.-Zola (près du Musée), (99) 30.26.77 • ROUEN, 43, rue des Charrettes, (35) 71.96.22 • STRASBOURG, 11, rue des Bouchers, (38) 36.73.78 • TOULOUSE, 1, rue des Trois-Renards (près place St-Sernin), (61) 22.92.40 • TOURS, 5, rue H.-Barbusse (près des Halles), (47) 61.03.28.

Est-ce vivant ou mort que Jean Moulin a itte, dans les derniers jours du mois de juin 1943, le siège de la Gestapo de Lyon, où Klans Barbie s'était personnellement chargé, mais en vain, de lui faire avouer, sous la torture. les secrets de l'organisation de la Résistance?

Pour la grande majorité des historiens, il est admis que Jean Moulin est mort, probablement lors de la première semaine de juillet, à bord d'un train qui le conduisait en Allemagne. Et si Klaus Barbie lui-même a, récemment,

Saint-Gallen (Suisse). - « C'était le vendredi 25 juin. Il devart être dans les 4 heures de l'après-midi. l'étais seul à la réception. La sentinelle en armes était dehors, sur le perron. J'ai entendu un grand bruit dans l'escalier qui menait au bureau de Barbie, au premier, et je suis allé à la porte. Là, j'ai vu Barbie en bras de chemise qui traînait sur les marches un corps inerte, pieds et poings liés. li s'est arrêté au rez-de-chaussée un instant, pour souffler, puis a entraîné le prisonnier dans l'escalier menant à la cave, où il y avait des cellules. J'ai eu juste le temps de voir un visage tuméfié et couvert de sang, des vêtements en lambeaux... 🤉

Dans la saile de séjour de son petit appartement modeste de la Zwyssigstrasse, à Saint-Gallen, Got-tlieb Fuchs, soixante-dix-neuf ans, parle très lentement et d'une voix sourde un français parfois hésitant. teinté d'un épais accent alémanique. Sur une chaise, près de lui, son pyjama rayé de déporté, qui porte le matricule 44110 et le triangle rouge, pointe en bas, des détenus politiques. Surprenant notre regard, il devance les questions : « Oui, moi aussi i'ai souffert des « Boches »... Presque deux ans, quatre camps en tout, Beisen-Bergen, Harzungen, Buchenwald et Dora... > Et, comme s'il lui fallait se justifier, il montre ses deux pouces, dont la première phalance a été visiblement mise à mal. puis désigne de l'index le méplat qui termine son nez , brisé d'un coup de

Etrange itinéraire que celui de ce citoyen helvétique, né en 1904 près de Lucerne d'une famille de paysans. Il vit en France depuis déjà une petite dizaine d'années lorsque éclate la deuxième guerre mondiale. L'horticulture et le maraîchage « ne nourrissant pas son homme », il cherche du travail dans cette France soumise aux rigueurs de l'occupation allemande, lorsqu'il tombe sur une annonce dans un journal toulousain : la Crox-Rouge allemande recrute des

Dans un livre publié chez Albin Michel en 1973 sous sa signature, intitulé le Renard (traduction franise de son patronyme allemand de Fuchs), et portant en sous-titre la mention « Trente ans après, l'interprète de Barbie parie », sur fond de croix gammée, Gottlieb Fuchs a Pineau, rapporté par le Quotidian de

prétendu, sans vergogne, devant les caméras de la télévision bolivienne, qu'il avait remis le chef de la Résistance « en bonne santé aux autorités françaises mises en place par les Allemands » (le Monde daté 30-31 janvier), deux témoigrages, à peu près identiques dans leur formu-lation, tendraient à établir que Jean Moulin n'aurait pas survécu plus de quelques beures aux sévices subis lors de plusieurs jours d'a interrogatoires a, et que c'est son cadavre qui a quitté les geôles de la Gestapo.

De notre envoyé spécial

Paris : « On me conduit à la cellule de Jean Moulin. Il râlait. étendu sur

un banc, dans un coma presque

total Il souffrait aussi d'une plaie

profonde à la tempe (...). J'ai

constaté la gravité de sa plaie : la

tempe était presque enfoncée (...). » Et si Gottlieb Fuchs nous a répondu,

sans même hésiter, à la question :

que Jean Moulin était, au moment où

vous l'avez vu, un homme mou-

rant 7 s, par un « Oui, il ne pouvait

survivre à ses blessures ». Christian

Pineau affirme de la même manière

que « Jean Moulin n'a jamais été remis aux autorités françaises », et

que lorsqu'il est arrivé « chez les

Allemands, il était déjà mort, victime

des tortures de Klaus Barbie et de

ses acolytes ». Toutefois, l'ancier

interprète de la Gestapo n'a su, ou

ou, nous dire s'il avait eu connais

sance de la présence d'un autre

détenu français - Christian Pineau en l'occurrence - auprès du prison-

Autre contradiction dans les

propos de notre interlocuteur, sa ver-

sion même de la mort de Jean Mou-

lin. Dans son fivre, Gottlieb Fuchs

écrit : « J'appris que l'homme, traîné

comme une vile carcasse, était un

préfet. Le lendemain, quand je repris

mon service, je constatai que le mar-tyrisé avait été enlevé de sa geôle. »

tieb Fuchs va préciser, sans indiquer s'il a pu le savoir dans les jours sui-

vant immédiatement l'épisode du

transport du corps à la cave, ou

nom d'emprunt de Jean Moulin - a

été transporté à Neuilly dans la villa

Et il indique même, sans préciser,

cette fois encore, ses sources, que

« là, on le confronte avec le général

Delestraint et André Lassagne »,

donnant même des détails précis

a Il gisait sur un divan, le visage était. cireux, le pouls battait faiblement. Il

souffrait d'un traumatisme crâ-

le 1s février, que Jean Moulin « était mourant le 26 juin », et qu'il en

attesterait, le cas échéent, sur l'hon-

neur, l'homme qui a déclaré le 30 janvier à l'agence France-Presse

que « Klaus Barbie avait tué Jean

Ainsi, l'homme qui nous a affirmé,

sitionnée par Boemelburg » (1).

beaucoup plus tard, que « Martel

ais quelques pages plus loin, Got-

€ Pouvez-vous attester sur l'honneu

relaté les circonstances, pour le troublantes, qui allaient faire de lui d'abord le domeltscher (interprête) préféré de Klaus Barbie, alors chef de la IV<sup>a</sup> section de la Sipo-S.D. (sûreté politique) de la Gestapo de Lyon, puis même un juge suppléant des tribunaux de l'occupant. Il y raconte ensuite comment sa doub activité d'agent patenté des services secrets helvétiques et d'auxiliaire -tout « bénévole » - de la Résistance française une fois découverte, il devient un matricule, un déporté parmi les autres, et comment il schappera de peu à la mort des camps, avant de devoir rendre des comptes et à la justice française et à

### « Il était déjà mort... »

Faut-il mettre sur le compte de son grand åge et d'une santé channte ou sur celui de la gêne qu'il peut éprouver, quarante ans après, à remuer tant de pénibles souvenirs, les hésitations et, surtout, les contradictions oui émaillent sa relation orale, pour peu qu'on la compare au texte publié voici dix ans ? Question délicate. Touiours est-il que bien des points ne coîncident plus, et que certaines interrogations pourtant précises restent sans réponse.

cave, reprend Gottlieb Fuchs. quelques minutes après y être descendu, je l'ai entendu dire entre ses dents : € S'il ne crève pas, je le finirai » demain, à Paris. »

Le tortionnaire une fois parti, sa journée finie, Gottlieb Fuchs, profitant de ce que la sentinelle vient d'être relevée par un soldat « qu'il connaissait bien », descend à son tour à la cave. « Le prisonnier - à ce moment-là, j'ignorais qui il était en réalité - était couché sur le sol, à demi nu ; sa veste avait été jetée en boule dans un coin de la pièce. Son dos n'était qu'une seule plaie. Quand placé sa veste sous sa tête, j'ai vu qu'il avait le thorax défoncé et la tête en sang. Avec mon mouchoir, j'ai essuyé comme j'ai pu son visage... >

Témoignage qui ressemble éton-nament à celui de M. Christian

tre pellicules de douze photos. l'une

a disparu, - égarée » alors qu'elle est censée contenir les clichés déci-

Qui est responsable? Qui a dé-

clenché, rapidement, sans coordina-tion, cette opération? Il est au-joud'hui établi que ni la D.S.T. ni la D.G.S.E. ne sont à l'origine des ren-

seignements, reçus le vendredi 27 août. Ainsi que l'a déclaré, à l'instruction, le capitaine Paul Bar-

ril, c'est un renseignement irlandais,

transmis directement au numéro

deux du G.I.G.N. qui est à l'origine de l'opération. Ce fait illustre la mu-

tation progressive de cette unité d'élite qui, spécialisée depuis sa création, en 1974, dans les opéra-

tions de terrain délicates, se trans-

forme insensiblement, à l'ombre de l'Elysée, en véritable - service spé-

cial . avec ses propres sources de

éducative », commente-t-on dans l'entourage du G.I.G.N. Prestataire

de services, école de la lutte antiter-roriste, exportant et enseignant ses techniques, le G.I.G.N. a en effet tissé un réseau de relations et d'ami-

tiés parmi les services de nombreux pays étrangers. • Nous avons

construit l'internationale du contre-terrorisme , y affirme-t-on en évo-

quant le séjour pour des stages de collègues - de pays divers. Coups de téléphone amicaux, voyages-

éclairs, échanges de documents...: ces liens informels, hors des hiérar-

chies traditionnelles, fondés sur une

confiance réciproque, permettraient,

assure-t-on, un fonctionnement plus souple et moins bureaucratique, plus

En matière de terrorisme interna-

tional, notamment, les officiers du G.I.G.N. semblent critiquer implici-tement les méthodes classiques des

services de renseignement qui, pa-tiemment, veulent « construire des

opérationnel » et moins lent.

Le fruit d'une longue - pratique

sifs comme pièces à conviction !

L'un, publié par le Quotidien de Paris, daté du 31 janvier, émane de M. Christian Pinean compagnon de la Libération et aucien ministre du général de Gaulle, l'un des derniers Français à avoir vu Jean Moulin vivant, pour avoir été lui-même incarcéré au fort Montluc. L'autre est ceini d'un citoyen suisse, M. Gottlieb Fuchs, qui fut, jusqu'en 1943, l'interprète officiel de la Gestapo, à Lyon, et, à ce titre, proche de Barbie.

Moulin de sa propre main » (le Monde du 1º février), écrivait-il, voici dix ans, que « Martel » était toujours vivant plusieurs jours plus tard. Où est donc la vérité ? Au moment où le nom de Klaus Barbie revient, flanqué des sinistres souvenirs qui y sont indissolublement attachés, au premier rang de l'actualité, convient-il de remettre en question les circonstances de la mort de celui que Malraux devait appeler le « pauvre roi supplicié des ombres 3 ?

Nul ne saura jamais, c'est malheureusement probable, ni où, ni duand ni comment est mort celui « dont les lèvres n'avaient jamais parlé ». A moins que son bourreau ne se voie contraint à avouer un jour le terrible secret qu'il est assurément le seul à

J.-M. DURAND-SOUFFLAND.

(1) L'un des hauts responsables de la

### des allemands de Bolivie ONT REMBOURSE LES DETTES DE L'ANCIEN CHEF NAZI

L'avocat d'Altmann-Barbie a sayé, le mercredi 2 février, à La payé, le mercredi Z février, à La Paz, les 10 000 dollars que son ciient était accusé d'avoir escro-qués en 1968 à la COMIBOL, la compagnie minière de l'État boli-vien. Le criminel de guerre, empri-sonné depuis le 25 janvier pour cette escroquerie, a'a pas été relâ-ché pour autaut ; les intérêts de la dette et les frair à invelte les sont les sont dette et les frais de justice lui sont également réclamés. La somme boursée mercredi a été réunie grâce à une collecte parmi la colo-nie allemande de Bolivie.

La presse de La Paz s'interroge sur le point de savoir si Altmans-Barbie sera expuisé ou nou. La dé-cision appartient au gouvernement de M. Siles Zuazo, qui pourrait déce vi. Sues Zauzu, qui pourrait de-choir Pancien chef nazi de sa natio-nalité bolivienne — en l'accusant de l'avoir acquise avec de faux pa-piers, — et qui pourrait également le poursuivre pour ses activités pa-raufilitaires sous les régimes précé-dents

# Faits et jugements

### La lutte contre la drogue

Le comité interministériel de lutte contre la toxicomanie, que présidait, le 2 février, M. Bérégovoy, ministre de la solidarité nationale, en l'absence du premier ministre, a défini les grands axes de son action : assurer une prévention par un ef-fort de formation et d'information .. peser sur l'offre par - une répression énergique -, améliorer enfin - la réinsertion des toxico-

Le comité a décidé d'introduire une information sur la drogue dans la formation initiale de tous les médecins et de faire dispenser un enseignement sur les toxicomanies dans les filières de médecine générale et de santé publique du troisième cycle.

Pour la répression, un groupe de travail devra formuler des proposi-tions sur l'utilisation de techniques financières pour la recherche et la répression du trafic des stupéfiants,

Enfin, pour améliorer la réinsertion des toxicomanes, le ministère de la santé créera, à titre expérimental, un centre sanitaire de moyen séjour pour enfants et adolescents ».

M. François Colcombet, qui dirige la mission permapente de lutte contre la toxicomanie, a précisé quelques données statistiques pour 1982. Le nombre des interpellations a augmenté en 1982 de 59.89 % par rapport à 1981. Le nombre d'usagers d'héroine interpellés par l'ensemble des services en 1982 a été de 6 873 contre 4 736 en 1981.

que la toxicomanie, qui s'était d'abord rénaudue dans les milieux étudients et qui avait atteint d'autres groupes sociaux, ouvriers et employés, touche actuellement la catégorie des personnes « sans profession ». Pour Paris, il y a eu, en 1982, 1 598 interpellations de toxicomanes < sans profession > et 392 interpellations de tonico « sans emploi ». Selon M. Colcom bet, ces chiffres démontrent que le chômage n'est pas nécessairem une cause d'aggravation du phénomène de drogue.

### Quatre mesures pour améliorer l'efficacité de la police à Paris

M. Joseph Franceschi, secrétaire que, a annoncé, mercredi 2 février quatre mesures pour « accroitre l'efficacité de la police » à Paris, au cours d'une conférence de presse dans le dix-huitième arrondisse-

« Paris ne sera ni le Chicago des années 30 ni le New-York des années 80 », a déclaré M. Franceschi, avant de détailler les quatre mesures dont la mise en œuvre devrait être immédiate : création de « postes mobiles de sécurité », véhicules de police stationnant en évidence et de façon permanente - dans des points particuliers (carrefours, etc.) » ; « renforcement de l'accueil du public dans les locaux de police - un policier « spécialement chargé de cette fonction = étant « formé à cet effet » et identifiable par un badge; leux véhicules légers supplémentaires par compagnie de C.R.S.; déplacement systématique » de policiers sur les lieux des cambrio-

### L'annulation d'écoutes téléphoniques dans l'affaire des grâces médicales

La chambre d'accusation d'Aixan-Provence a ordonné, mercredi 2 février, l'annulation des écoutes téléphoniques enregistrées entre le docteur Alain Colombani, médecinchef de la prison des Baumettes à Marseille, et son avocat, Me André Fraticelli. Les deux hommes avaient été placés sur écoute, au printemp dernier, à la demande de M. François Ardiet, juge d'instruction à Marseille. Le docteur Colombani avait été mis en cause par des détenus des Baumettes affirmant qu'il était mêlé à un trafic de grâces médicales (le Monde du 16 juillet

 M. Maurov et les écoutes télé phoniques. – Le premier ministre, dans un communiqué publié mer credi 2 février, « dément catégori quement » les propos tenus le même our au micro de France-Inter par M. François Guillaume concernant · une prétendue augmentation des écoutes téléphoniques. La commission, dirigée par le président Schmelck, a pu vérifier que les écoutes étaient limitées strictement aux situations relatives à la sécurité du pays et au grand banditisme. affirme le texte de Matignon qui ajoute : • Aucune augmentation du volume des écoutes téléphonique n'est intervenue depuis vingt mois. Aucun responsable politique syndi-cal ou du monde économique n'a fait ou ne fera l'objet d'une telle procédure. -

### Des surveillants de prison menacent de boycotter la réforme

Trois syndicats de surveillants de prison se déclarent prêts à « surseoir ventvellement - à l'application de la réforme pénitentiaire. Dans une déclaration commune, MM. Jacques Vialettes (F.O.), Henri Brunovic (C.G.T.) et Pierre Lesevre (Syndicat national autocome des personnels pénitentiaires) protestent contre la publication, le 28 janvier, d'un décret et d'une circulaire ren-dant immédiatement applicable la réforme Badinter (le Monde daté 30-31 anvior).

Ces syndicats, qui affirment représenter 80 % du personnel de surveillance, « déplorent que ces me-sures aient été annoncées sons sion de quelques mutins soutents par des groupuscules irresponsa-bles ». Es s'« insurgent contre l'application précipitée des nouvelles dispositions sans qu'aucun moyen matériel garantissans la sécurité des personnels et des établissements n'ait été prévu ». Esfin, ces syndicats *- déno*ncera, une fois de les charges supplémentaires impo-sées au personnel, alors que le budget d'austérité n'a même pas prévu les postes nécessaires à l'application des trente-neuf heures et de la cinquième semaine de congé ».

# 873 contre 4 736 en 1981. M. Colcombet a insisté sur le fait 11123321110 littéraire

Tous les mois, un dossier consacré à un auteur ou à un mouvement

FÉVRIER

# **CENT ANS** CRITIQUE LITTÉRAIRE

Sainte-Beuve, Proust, Gide, Paulhan, Bachelard Haedens, Béguin, Sartre, Lávi-Strauss Barthes, Girard. Breton, Foucsult, Deleuze, Serres, Lukacs, Macherey, Gracq, Genetta, Blanchot, Marthe Robert, Starobinski.

En vente en kiosque : 15 F

OFFRE SPÉCIALE 6 numéros : 54 F Cochez sur la liste Ci-après les numéros que vous choisissez

□ Cette science humaine, la

- guerre.

  ☐ Théories du terrorisme, de Hébert à Basder.
- 🗆 J.-L. Borges. ☐ Jacques Prévert. La Beat Generation : Burrought, Ginsberg, Kerouac.
- James Joyce (+ dossier supplém. : Suisse romande). □ Littérature italienne (1960-1980). ☐ La littérature espagnole en
- liberté. Les enjeux de la science. ☐ Valery Larbaud. ☐ Jean Genet per lui-même. ☐ Autour de la folie.
- Figures de Sertre. II Les romancières anglaises. ☐ Gebriel Gercia Marquez. D Julien Grecq.
- □ Femmes, une autre écri-D Le réveil de l'islam. Boris Vien. □ L'intellectuel et le pouvoir.
- C Les écrivains de Montmar-D Écrivains du Brésil.

Nom: Règiement per chèque bencaire

magazine littéraire 40, rue des Saints-Père

75007 Paris (France)

ou postal.

# LES SUITES DE L'AFFAIRE DES IRLANDAIS DE VINCENNES

# Une réorganisation du G.I.G.N. est en préparation

La mise en liberté sous contrôle judiciaire de Mary Reid, citoyenne irlandaise arrêtée le 28 août 1982 à Vincennes, aux côtés de Stephen King et Michael Plunkett, a été autorisée mercredi 2 février, par M. Alain Verleene, juge d'instruction à Paris. Toutefois, le parquet ayant aussitôt fait appel, l'application de cette mesure est suspe

La libération de Mary Reid avait été réclamée par les avocats des inculpés avant la révélation par le Monde du 1ª février de faits trou-

Ce n'est pas une parole contre une autre : celle de la défense et des in-; celle des gendarmes du G.I.G.N. Bien au contraire, quand nous avons mené notre enquête autour de la perquisition réalisée à Vincennes, nous avons eu confirmation, dans l'entourage même du G.I.G.N., de la réalité des fautes de procédure révélées par l'instruction. A tel point que le chef d'escadron Prouteau a, par la suite, demandé sans succès au procureur général le détachement, auprès de lui, d'un magistrat : tout en prenant cience • de la spécificité du ter-

rorisme, qui, commente-t-on, n'a rien à voir avec le droit commun », sa présence aurait permis d'éviter à l'avenir de semblables erreurs. Bien sûr, l'on nie que ces dérapages cachent, plus prosaiquement, un « montage » policier, où l'on aurait rajouté des preuves pour confirmer l'importance de la prise. « Nous n'avons pas chargé la mule!», consie-t-on. En substance: l'- em-brouille » serait liée à la précipitation de l'opération, à sa découverte prématurée par un car de policesecours et au dessaisissement de la gendarmerie, dès le lendemain soir, profit de la brigade criminelle parisienne. Laissant de côté les preuves contestées, l'explosif, no-tamment, l'on insiste sur les « aveux » des inculpés : des faux pa-piers et une arme, reconnue par Plunkett, pour sa » protection per-

La démonstration est-elle convaincante? Non, si l'on songe an mystère des photographies... Dans un premier temps, aucun cliché n'est en effet versé au dossier d'instruc-tion. Les avocats s'en inquiètent. La gendarmerie fait alors parvenir un lot d'une vingtaine de photos : aucone ne représente les armes ou l'explosif! On apprendra que, sur qua-

hlants cor l'onération menée, à Vincennes, à l'initiative du Groupe d'intervention de la gendamerie nationale.

L'« affaire des Irlandais » a désormais une double dimension. La première touche aux fautes de procédure révélées par l'instruction. La seconde vise l'extension des prérogatives de cette unité d'élite qui, sous le commandement par intérim du capitaine Paul Barril, a, seule, déclenché l'action de Vincennes. Ainsi est posée la question de l'ascension, en debors des

spécial an « service secret »... de la prési de la République, de sa propension à travailler sur le terrain des services spécialisés dans le renseignement, et de ses liens particuliers avec des services étrangers.

Selon des sources sures, une réorganisation du G.I.G.N. est en préparation tandis qu'un nouvel officier serait nommé à sa tête, resuplacant ainsi le chef d'escadron Prouteau. Ce successeur ne serait pas l'actuel nº 2, Paul Bartil.

serait par trop fluctuant et solidaire pour qu'on puisse le réduire à une logique géométrique. La réalisation d'un attentat. ajoute-t-on, suppose des auteurs ayant de fausses identités, des fournisseurs d'armes et une aide logistique (logement, etc.) : trois univers qui peuvent être séparés, répondre à des causes différentes tout en s'entraidant. D'où la riposte, simple: des qu'un renseignement paraît fiable, quelle qu'en soit l'ampleur, agir et semer le trouble dans le microcosme terroriste. Telle est, à gros traits, l'explication officieus G.I.G.N. pour l'opération de Vin-cennes, comme pour celle qui visa, en décembre, un centre d'accueil

organigrammes . en recoupant et

accumulant les informations. Peine

perdue! confie-t-on; cet univers-là

pour drogués dans le Gers (le Monde du 25 décembre). Nourries de cette démarche, qui s'éloigne de la logique policière classique (faire d'un renseignement une preuve judiciaire), ces ambitions nouvelles du G.I.G.N. suscitent des réticences et des jalousies. Dans la police nationale, évidemment : la Di-rection de la surveillance du territoire (D.S.T.) s'est étonnée, dans une affaire récente, d'avoir été doublée » par des officiers du G.I.G.N. auprès d'un service étran-

Mais la gendarmerie n'est pas en reste: on s'y inquiète de la tendance du G.I.G.N. à constituer une - hiérarchie parallèle -, qui s'affranchirait parfois de la Direction générale de l'arme. Enfin, tout en reconnaissant volontiers les qualités opéra-tionnelles du G.I.G.N., le courage de ses membres et sa cohésion dans l'action, certains hommes de renseignement s'étonnent qu'il puisse prétendre à une compétence en ce do-maine si délicat. Cela leur paraît en

tout cas une extrapolation des mis-sions originelles du G.I.G.N., régies par une simple circulaire du 27 juin 1977 du directeur général de la gen-

Ces critiques sont, pour l'heure, sans écho, le président de la Répu-blique semblant tenir à ce « service spécial » d'un nouveau genre, dont il favorisé l'ascension et l'expansion. En effet, depuis la nomination, en juin 1982, du chef d'escadron Christian Prouteau, chef du G.I.G.N., comme conseiller technique à l'Élysée – sur les problèmes de sécurité d'abord, puis pour une mission de coordination d'information et d'action contre le terrorisme - le G.I.G.N. a vu ses effectifs croître d'un tiers (soixante-quatorze officiers et sous-officiers désormais), a fourni et formé l'essentiel des memfourni et formé l'essentiel des mem-bres du nouveau Groupe de sécurité de la présidence de la république (G.S.P.R.) et reste l'instrument opérationnel privilégié de la mission animée par M. Prouteau. Le capi-taine Paul Barril, chef du G.I.G.N. par intérim, possède un bureau non loin de l'Elysée, et il est entouré de trois commissaires de police, choisis par lui-même et M. Prouteau aux renseignements sénéranx à la D.S.T. et à la police judiciaire, pour les seconder dans leur tâche. Un organigramme spécifique, donc, construit empiriquement, directe-ment lié aux plus hautes instances du pouvoir politique et qui mérite-rait sans doute quelque clarification des responsabilités comme des missions. On comprend donc que, selon des sources bien informées, un nouveau texte sur le G.I.G.N. soit en préparation... M. Christian Prouteau n'en serait plus formellement le chef, et ce ne serait pas M. Barril, son adjoint direct - • un autre moimeme . dit-il, lui reiterant sa

confiance - qui lui succéderait. EDWY PLENEL



ments

The surveillents de Min was a policità

A syndrom de santia Mark at Contract State

Minima of Charles and Charles

Misseal automore to

Manual Authorities of he

THE SECRET SECRETARY OF MANY

September 80 & da primario de ser alla primario de la primario del pri

the description of the by

spires are an est amounts.

the personnels of description

the press that the

the gharges and lientenant in

the personnel more and

per d'antières n'u memere le parties de la parties n'u memere le parties n'u memere le parties de la parties de la

her des trente con leve to

magazin

littérai<sub>n</sub>

Tous les mois

ಟ್ ಕೆಂ<sub>ಪ್ರಕೀರ್ಥಿ</sub>

i un mouvemen

FEVERER

**CENT ANS** 

Parities, Sachest

Parties Pages

Serve Lear Street

Barring Days

Or. Foreart Sear

SAFER LANGE

Marien, Graco Gener

Side Che 154.

Remotest, Marthe Free

La viento en Licenso (5)

OFFRE SPÉCIALE

Course sur le lette

to egy de los numeros

GINE AGON CULLISISSE.

CONTRACTOR SERVE

grade 78 Transposes do temposts

🚓 19deau 🕆 a lización

St. Commercial St. St. Commercial St. St.

STATE BULL OF

E Wester work to

E important of the separate

& Parties are all all

E Character of the border

S ENMONT & PORCE

I Serve Carry Market

A STATE OF THE PROPERTY AND INC. The state of the s

E ANUL DE STORE

E Pares de l'Altre

التراوي ومقدد الله

La empreture esparor F

· St. Sterlington Frieder?

1964 C

19

€ numaros 647

CONTIQUE LITTÉRA

CONSECTÓ À UN BUIEV

The produce 20 mile to the trape.

gora elissani la inc

Là où ses grands ancêtres réûnissalent, d'après lui, « les plus fugaces traces > de leur des recueils d'occasion, il prend pour « matière » de son travail « la dispersion » de l'actualité moderne et juge la différence essentielle. Le simple lecteur l'estimera plutôt légère, et même un tantinet scolastique. Si jeune, l'illustre B.-H. L. éprouverait-il déjà les premières atteintes de l'in-

Plus au'aux fermes et longs développements des Actuelles et des Situations, ses articles ressemblant par leurs courtes et rapides séquences quotidiennes aux fameux Bloc-Notes de François Mauriac qu'il se garde bizarrement d'évoquer. Le bon goût et la modestic séparant d'alleurs l'original de l'imitation. Lorsqu'il rassembla ses fulgurants réquisitoires pour la première fois, en 1958, l'intraitable procureur de L'Express annonça qu'il n'en-retrancherait nen d'important, même si l'expérience lui dorinait rétrospectivement tort. Bernard-Henri Lévy ne porte pas sur son ouvrage ca regard débonnaire et distant. Il n'imagine un iour, et iure de ces phrases sorties toutes bruissantes de sa tête qu'il les écrivit toutes « avec cette idée fixe, chevillée au cœur et à la plume » : c qu'il n'en soit pas une que le ne puisse aussitôt et perpétuellement recommencer. >

Aussitôt i et perpétuellement i Cette fixation sur soi étonne par son intensité. Ce garçon jeune encore terminerait-il déià ce tour de ki-même qu'un esprit normal ne boucle qu'après la maturité ? Son ton tranchemontagne, perceptible dès les premières pages, incite à conclure qu'il le croit. Le maiheureux i Des paragraphes entiers d'aphorismes cassants le murent dans un égocentrisme farouche. Frère iumeau du haīssable MOI, son JE l'obsède, virevolte dans sa tête jusqu'à l'étourdir. JE dis parci, JE crois par-là, JE devine ailleurs, J'insiste, JE pens autre part, imposent ce qu'il nomme sans rire, d'après une formule orise à Maurice Clavel, son « journalisme transcendantal >, paradoxalement fondé sur l'hypertrophie de soi. Va pour la transcendance i Acceptons le mot. Retenons la chose. Mais voyons aussi sur pièces comment fonctionne cette curieuse mécanique lorsqu'elle s'applique aux hommes et aux idées.

 Régis Debray m'est sympathique » promet ainsi l'une de ses chroniques, et il prétend n'éprouver « aucune espèce d'aversion ni d'animosité de principe à son égard ». Cette inclination n'empêche pourtant pas qu'il estime le mêma personnaga « crispé », e Diteux », pauvre et vraie tête de gaffeur », enseveli per ses fonctions officielles sous l'infortune d'un « courtisan a maladron st « couerd ».

GILBERT COMTE. (Lire la suite page 17.)

# **Philippe Sollers** libertin catholique

 Un don Juan dans l'enfer des femmes

REMMES, de Philippe Sollers, sera-t-il l'événement littéraire de la saison d'hiver? Il y aurait des raisons pour cela dont quelques-unes calculées. D'abord un changement d'écurie spectaculaire. Sollers, qui est né au Seuil, où il a aconis sa notoriété, entre aujourd'hui chez Gallimard. Là n'est

Femmes - vonant après Drame, Nombres, Lois, H, ces romans abs-traits, après Paradis, surtout, ce texte sans ponctuation ni alinéas pu-blié en 1980, - se lit en clair on presque. Un tournant dans une ma-nière. Il y a cette fois des virgules, des points, des points d'interroga-tion, d'exclamation, de suspension, une surabondance, même, comme dans les dernières chroniques céliniennes - Rigodon est une des références majeures du livre, avouée bien entendu. Il y a des paragraphes des chapitres, des personnages, des scènes, des dialogues qui ne jureraient pas dans un roman de Sagan et le dessein, affirmé, exécuté, de indre le monde contemporain

Un roman traditionnel, alors? Pas si vite. La mise en œuvre n'est pas classique. Elle est essentielleent baroque, et le mot est à prendre dans tous les sens qu'il a : précis, s'appliquant à une esthérique qui redique la liberté des formes et aspire à rendre le réel dans sa totalité exubérante ; courant, c'est-à-dire excentrique, fait pour surprendre et pour choquer. Femmes se présente de guerre contre la femme et l'idéologie féministe. C'est un livre polémique, satirique, volontairement provocant, où l'auteur s'amuse et bouffonne en prétendant révéler le fin fond des choses, la vérité cachée qu'il affiche dès la première page: « Le monde appartient aux femmes. C'est-à-dire à la mort. Làdessus tout le monde ment. >

Les deux compères

Allons-nous monter sur nos grands chevaux? Dénoncer l'impos-ture, la paranofa, les contradictions, l'absurdité, alors que l'auteur joue de tout cela dans ce livre rusé qui, fournissant sa propre critique, s'édi-fie sur le rire et sur le reredere? Ne fie sur le rire et sur le paradoxe? Ne s'égale-t-il pas aux plus grands ins-pirés : il est Dante, il est Shakespeare, il est le David des Psaumes le saint Jean de l'Apocalypse...? Ouitte à nous tendre, au détour d'une page, une autre clé de sa création · Vous prenez ce qu'il : plus respecté, de plus sacré, vous foncez froidement dedans... vous montrez que ça ment partout et toujours... que ça montre des vertus pour dissimuler des vices. Ça fonctionne! A coup sur! .

Femmes . fonctionne », c'est vrai. et dans une structure assez éprou-vée, assez simple. Le héros, qui est en même temps le narrateur, est un urnaliste américain de Paris, Will, âgé de trente-cinq ans, qui occupe son congé sabbatique à écrire au jour le jour le livre que nous lisons et qui tient plus d'un journal que d'une fiction. Il le donne pourtant pour un roman, ne se privant pas de faire la théorie du genre et d'annoucer ce qu'il veut y mettre : « Les choses de tous les jours. Le verlige d'au-jourd'hui. Les hommes, les femmes. L'ennui, la réflexion, les lueurs (...). J'ai deux ou trois choses à dire, comme ça, à plat, dans le mouvement. Pour obliger les gens à mettre le nez dedans. -

Cet Américain est en relation avec an écrivain français assez connu, mais détesté, qui patauge dans la composition d'un texte ambi\* Dessin de Bérénice Cleeve. qu'il écrit et où il enregistre tout, et vie privée et vie publique : rencon-

tres, diners en ville, joutes érotiques

crilment, froidement, décrites, inti-mité familiale, heures de lecture,

muits d'écriture, et ses voyages mul-tiples, car il se déplace beaucoup: New-York, Londres, Barcelone, Is-raël, où il s'attarde, Rome, Venise,

Une chronique

de notre temps

A la cinq centième page, ce com-

où le héros est blessé, et ruée l'une

de ses plus séduisantes compagnes

C'est l'ouverture vers la fin. Le livre s'achève à Venise parmi les assomp-tions baroques de Tiepolo, le Don Juan de Mozart, les Variations

Goldberg, de Bach, les sonates de Scarlatti, au rythme saccadé du cla-vecin, sur la poésie du Cantique des

Cantiques et des Psaumes. Will re-

part en Amérique, laissant à S... ses

Non, Femmes n'est pas un roman

d'aventures. C'est d'abord une chro-

nique de notre temps qui en souligne

les déformations, le désarroi, la mi-sère. Les mœurs de l'intelligentsia

parisienne y sont raillées et relatés

ses faits marquants, grotesques les

uns, tragiques les autres. On y voit

l' « enlèvement » d'un romancier, la

fin de deux maitres dans la dé-

d'un philosophe, le crime commis

par un autre... Les acteurs sont dissi-

mulés sous des pseudonymes trans-

parents. Ces portraits à clé donnent

au roman ses meilleurs personnages.

Les événements contemporains y

nape, attribué, dès avant la décou-

verte de la l'ilière bulgare, à un com-plot ourdi par l'U.R.S.S.; la révolte

polonaise, ressentie comme capitale

puisqu'à partir d'elle l'Eglise catho-

lique apparaît comme le champion

de la liberté ; la guerre du Liban, et

Sollers, qui ne manque pas de se dé-

clarer pour la paix, pour la réconci-

liation des parties en cause, proteste

ironiquement contre les injures lan-

cées à Israël : « Tout cela pour dire

nous les Français, de prendre les de-vants autrefois... De faire même du

zèle... De les expulser ces nazis en

sent, voici l'attentat contre le

ce ou le désespoir, le suicide

lerniers chapitres à revoir.

sa ville de prédilection.

tieux et illisible, Comédie, un cer-tain S..., qu'il a chargé de peaufiner l'ouvrage et qui le publiera sous son nom. Cette association bizarre per-met à l'auteur de se dédoubler. Le narrateur lictif et son acolyte anonyme discourront beaucoup ensem-ble comme Jacques le Fataliste et maître. ils traquent et révélent tour à tour la vérité de Philippe Sollers, qui est, n'en doutons pas, le permage central. Le livre n'est pourtant pas à prendre comme une autobiographie, encore moins comme une autocritique. Il s'agirait plutôt d'une autodéseuse ironique où Sollers brave ses détracteurs, justifie ses palinodies en se peignant sous les traits d'un nouveau personnage : et c'est don Juan, le libertin, qu'il a

Il le lance, au milieu de ses femmes, dans la vie d'aujourd'hui, comme dans une descente aux enfers que celui-ci traversera triom-phalement. Car le don Juan de Soilers est un don Juan sauvé. Mieux que cela, il tourne au Père de l'Église!

Gymnastique érotique

WШS ir. II est entouré d'un essaim de femmes avides des caresses qu'il est touiours prêt à leur prodiguer, sans engagement ni passion, pour le pur échange d'un plaisir dont il peut aussi bien se ser. Certaines de ses partenaires le combient : les sensuelles silencieuses, les musiciennes. D'autres le persécutent : les féministes, les révolutionnaires. Il sourit de leurs mapœuvres et de leurs mensonges, sans toutefois les repousser. Ce jouisseur, généreux et détaché, est en même temps bon mari et bon père : un fils qu'il adore, une charmante épouse que ses frasques ne troublent guère. mais qui ne partage pas ses idées.

Car cet Américain proclame hautement son catholicisme, son respect pour le pape actuel, auquel il rendra visite, son adhésion à Vatican II, son culte de la Vierge, dont l'Assomp-tion le fascine. On ne peut pas dire que les contradictions le génent. Il est fait sur mesure, comme ses partenaires féminines. Ce n'est jamais bon pour des personnages de roman.

D'ailleurs, il n'y a pas d'histoire, sauf un vague complot que Will sent se former contre lui à cause du livre

le feuilleton

L'Inadvertance, Siloé, le Vent noir la Plage de Scheveningen, l'Invitation chez les Stirl

# Paul Gadenne, le visiteur

LLONS, il ne devrait pas y avoir trop d'oubliés, quand le siècle arrêtera ses comptes des valeurs sûres ! Petits éditeurs fouineurs et collections de poche auront réparé les bévues du gros commerce. Paul Gadenne, entre autres, finit par trouver sa place. Il aura fallu près de trente ans. A se mort, en 1956, seuls quelques initiés parlaient entre eux de Siloé, du Vent noir. La révélation posthume des Hauts Quartiers, saluée ici comme un événément (1973), a permis que s'élargisse le noyau de curiaux, et que fleurissent les rééditions. En voici cinq d'un coup, de quoi embrasser l'œuvre entière, et la situer : du côté de Bousquet, Vailland, Reverdy, Guérin, Pollès, de ces écorchés à qui la guerre et une fatalité personnelle ont inspiré le sens, peu français, du tragique.

La fatalité, chez Gadenne, a pris la forme, aujourd'hui disparue, de la tuberculose. Atteint sitôt après son agrégation de lettres, en 1933, il aura été parmi les demiers intellectuels, avec Camus et Barthes, à connaître l'exil moite des « sanas », cette « montagne magique » immorta isée par Thomas Mann, où la lutte contre l'asphyxie par le répos forcé développait une conscience intense de la finitude de l'espace et du temps. Les difficultés matérielles et la

PAR BERTRAND POIROT-DELPECH

trustration affective s'ajoutant à la gêne respiratoire, Gadenne approfondit, de livre en livre, la figure d'un grabataire en visite dans ce monde, tributaire de gens aisés et distraits, condamné à vivre par procuration dans quelque chambre d'hôte, à l'écoute des autres, des arbres et du vent dernère les persiennes battantes, du moindre mieux qui passe, du pire qui vient.

E tout sur le tout » fait partie des petits éditeurs auxquels E tout sur le tout » fait partie des petits éditeurs auxquels leurs faibles frais généraux (et l'aide du Centre des lettres) permettent encore de publier, comme autrefois les grands, par amour, sans souci des hit parades. Après avoir ressorti l'an demier la Rue profonde, révélé par Gallimard en 1948, il réunit, sous le titre l'Inadvertance, quatre nouvelles parues dans des revues vers 1956. Il s'agit principalement de souvenirs de jeunesse. Comme souvent les textes de début, ils offrent l'intérêt de livrer par avance les obsessions et les thèmes qui mèneront l'œuvre : le Nord fatal avec ses tempêtes et ses briques noircies, les fortifs de l'adolescence, la prescience d'une existence abrégée, le goût qui en résulte de vivre pleinement l'instant et les subtilités du cœur, le Pays basque des villas à hauts murs d'où tombent des paquets de par-

Le Seuil, de son côté, reprend dans la collection « Points » le premier roman de Gadenne, Siloé, révélé en 1941 par Gallimard, réédité per Julliard en 1947, et paru dans le cadre rouge du Seuil en 1974. Sous la même couverture, ressort le Vent noir, apparu en 1947 chez Julliard et repris en 1956 par Gallimard. Siloé racontait une découverte de l'amour : le Vent noir rapporte l'expérience inverse. Un jeune homme ne s'est pas consolé d'avoir été abandonné par une jeune femme. Il en garde l'impression qu'il n'a jamais su aimer, qu'il n'atteindra les autres que par le mai, par le crime. Albert Béguin a perçu dans cette connaissance par les gouffres des accents greeniens. On pense davantage à un Bemanos sans foi, avec ce qui rend déjà reconnaissable l'univers de Gadenne : une liberté qui n'a d'autre choix que de revendiquer le confinement et l'abandon imposés par le destin.

ANS la Plage de Scheveningen (1952), réédité par « L'imaginaire », les thèmes gadenniens prennent toute leur ampleur, en raison de l'époque : 1944.

La guerre est bonne romancière, décidément. Elle sépare et réunit les êtres à l'improviste, elle transforme les esprits, elle dramale front comme correspondant de presse, le héros part à la poursuite, puis à la reconquête, d'une femme aimée avant 1939, et perdue de vue. Ensemble, ils tentent de ressusciter le vertige de la première rencontre, aussi inaccessible que la Plage de Scheveningen peinte par Ruysdaël, tandis que leur meilleur ami, militant de la collaboration par orgueil, est condamné et exécuté.

Ce roman des retrouvailles impossibles par-delà le temps et les choix politiques est un des plus fouillés de Gadenne, et un des documents les olus riches sur les mentalités d'alors, en particulier sur l'amour, qui se nourrissait de débats enflammés autour de l'ambition et de la responsabilité personnelles, la morale en actes. le salut de l'Europe, le mal. Le livre est aussi un témoignage, émouvant à la manière du Demier métro, de François Truffaut, sur le charme des temps troublés, sur l'espèce de fratemité russe que les privations ont arrachée à l'égoisme des Français, et dont l'obulence bientôt recouvrée allait leur faire passer le goût.

A quoi s'aigute, chaque fois plus tragique, la tendance des personnages gadenniens à se croire trop faibles pour posséder une femme à eux seuls, à aimer l'état où le sort les jette, à devancer le malheur, le futur héros des Hauts Quartiers allant jusqu'à savourer son étiolement, avec Maître Eckhart à son chevet...

(Lire la suite page 16.)

# EXTRAIT

# La mort de Werth

Je revois Werth, à la fin de sa vie, juste avant son accident... Sa mère était morte deux ans auparavant, son grand amour... Le seul... Il se laissait glisser, de plus en plus dans des complications de garçons, c'était sa pente, elle s'était brusquement accélérée... Il ne pensait plus qu'à ça, tout en rèvans de rupsure, d'ascèse, de vie nouvelle, de livres à écrire, de recommencement. Savalt-il que son surnom, désormais, prononcé en douce au cours des soirées un peu particulières organisées par ses amis pour lui fournir des occasions de drague, était - Mamie - ? Maraie! Tout un programme... On dinait régulièrement seuls ensemble, une sois par mois... Autresois, la conversation roulait sur la littérature, sur tel ou tel auteur, sur des finesses de construction ou de narration... Proust... La déciston dramatique de s'isoler, d'écrire la Recherche... Mais de plus en plus maintenant, c'était les intrigues entre X et Z, les petites cloques psychologiques liées à l'énervement physique... Rien de plus psychologisant que la perversion... C'est la raison pour laquelle, tout en m'y prétant avec les femmes autant qu'on voudra, je suis la vertu même puisque je peux m'en dégager d'un moment à l'autre. Quand je veux réellement ? Oui. Je vérifie... Comme pour une drogue... Pourquoi? Pas de psychologie... Werth était assez intelligent et lucide pour s'apercevoir de l'inévitable bétise de l'engrenage... Mais le goût du plaisir facile, découvert trop tard, était le plus fort... Il souffrait de cette contradiction... J'ai maintenant devant moi, dans la nuit, accroché à la vitre qui me sépare de l'autre côté de la vie, son visage réduit, rabougri, vissé dans son cercueil... Pli amer de la bouche, pauvre tête d'oiseau empaillé. soudain, pris dans les serres du néant crocheteur...

gestation, y compris leurs enfants, là-bas, vers l'est... chez eux. » Le roman est plus évasif sur la po-litique intérieure. On n'y voit pas l'arrivée au pouvoir des socialistes. La droite? La gauche? On dirait même, ce qu'il dit de la Révolution de 1789, son admiration pour Joseph de Maistre, ne le situent pas du côté des progressistes. Voici d'ailleurs les

maîtres dont il se réclame, du moins dans ce livre-ci : - Sade contre Rousseau, Swift contre Bakounine. Jarry contre Trotski, saint Augustin contre Marx. .

Le procès du féminisme

C'est plus qu'un programme, c'est une grille pour déchiffrer le livre, qui invite à ne pas trop prendre au sérieux les thèses saugrenues qui y sont soutenues, souvent sur un mode

Le procès fait à - la femme . s'égare dans de multiples directions. Tantôt l'accusation rejoint la plus ancienne tradition. On se croirait dans les fabliaux du Moyen Age.

> JACQUELINE PLATIER. (Lire la suite page 16.)

# Thomas BERNHARD La Cave Un retrait Traduit de l'allemand par Albert Kohn "Un très grand poète, romancier, auteur dramatique, qui donne à l'Autriche une place prééminente dans la littérature de notre temps." Jean-Louis de Rambures / Le Monde GALLIMARD nrf

13

740C? Paris 1-877



Bourdieu va faire grincer des dents: Car il agace, c'est nőtőire. Et c'est réjouissant. En paysan opiniâtre, depuis des lustres, il plante sa charrue critique dans le sol de notre ั๊ะนีโนre. Ce que ce labour ู ramène au jour, ce sont les racines cachées des goûts, de Bédication, de la consommation de l'art. Sous la culture gît le pouvoir. Tel est le clou que Bourdieu ne cesse d'enfoncer. Difficile à pardonner...

(LES NOUVELLES LITTERAIRES) Un livre qui pourrait bien provoquer une redistribution des cartes dans les sciences humaines. Robert Maggiori (LIBÉRATION)

Une leçon de lucidité et de liberté. Bertrand Poirot-Delpech (LE MONDE)

Pierre Bourdieu est peut être 🛚 à lui seul en train de renouveler la sociologie française contemporaine.

Dominique A. Grisoni 💢 (LE MAGAZINE LITTÉRAÎRE)



### A l'écoute de la poésie

Le premier prix R.T.L.-Poésie, qui récom-pense « l'œuvre poétique la plus brillante éditée depuis un an », a été attribué à Alain Bosquet pour son recueil Sonnets pour une fin de siècle (Gallimard). Selon ses créateurs « ce prix a pour objet de distinguer un poète et, du même coup, d'attirer l'attention du public et des médias sur la poésia, trop souvent ignorée ou délaissée dans le champ culturel contemp rain ». L'ouvrage primé bénéficiere d'un appui publicitaire exceptionnel sur R.T.L. Son auteur sera l'invité de la station pendant un week-end entier. Une campagne de promotion sera aussi organisée dans Poésie 1.

Poésia 1, revue bimestrielle qui est apparue en 1969, vient de publier son centième nu-méro. Pour cet anniversaire, elle rend hommage aux poètes de la revue Confluences avec une interview de René Tavernier qui la dirige. Il plique comment elle est née. à Lvon, après « la drôle de guerre » dans « le refus de ce que représentait Vichy » et comment elle a vécu, d'abord à Lyon de 1941 à 1945, puis à Paris jusqu'en 1950. Poésie 1 publie également une bibliographie de Confluences et de nombreux textes d'écrivains ayant participé à la revue, notamment Aragon, Paul Eluard, Pierre Emmanuel, Raymond Queneau, Robert Desnos, Henri Michaux, Francis Ponge.

### Du nouveau sur Mélanie Klein

A l'occasion d'un numéro consacré à l'Archaïque, la Nouvelle Revue de psychanalyse (Éd. Gallimard, 343 p., 83 F) se devait de saluer le centenaire de la naissance de Mélanie Klein, décédée à Londres, comme Freud, d'un cancer le 22 septembre 1960. Une remarquable étude de Didier Anzieu sur le thème : « Comment devient-on Mélanie Klein ? », lui rend un bel hommage. A l'aide de données biographiques encore peu connues, Anzieu retrace le cheminement qui conduisit, à l'approche de la quarantaine, Mélanie Klein à entreprendre une analyse avec Sandor Ferenczi.

Avec une perspicacité rare, qui lui permet de ne s'embarrasser d'aucun jargon, Didier Anzieu montre, à partir du « cas Klein », comment toute grande œuvre est la réappropriation de ce qui s'est trouvé exilé aux marges de la vie et

Toutefois, la véritable nouveauté en ce qui concerne Mélanie Klein, on ne la trouvera pas dans la Nouvelle Revue de psychanalyse, mais dans Confrontation (automne 1982, 188 p., 80 F. Éd. Audier), qui publie une enquête passionnante et totalement inédite de Barbro Syl-wan sur les relations de Mélanie avec son frère aîné, Emmanuel Reizes, ainsi qu'avec le célèbre critique danois Georg Brandès. L'admiration

# la vie littéraire

éperdue que portait Mélanie à Emmanuel, qui mourut à vingt-cinq ans, la conduisit à public les fragments et les aphorismes de ce dernie

Admiration qui, à la lecture des textes semble parfaitement jusitifée. « Les quelques sensations auxquelles il est possible de donner une forme et qui s'inscrivent entre le mourtre crapuleux et le martyre, on les a déjà admirées en soi-même iusqu'à satiété » écrivait-il avant de mourir. Faudra-t-il inclure Emmanuel Reizes dans le panthéon des gloires vien-noises ? - R. J.

### Une anthologie de la seconde chance

De retour à Paris après quinze ans passés aux Etats-Unis, Maurice Girodias, qui lança tent d'œuvres fameuses aussi bien en France qu'en Amérique (Lalita, de Nabokov, Zorba, de Kazantzakis, le Livre noir, de Durrell, et des ouvrages de Henry Miller, Beckett, Burroughs), veut donner une « seconde chance » à ceux qui ne se sont ismais résignés à leur échec littéraire. Il se propose de publier le premier cha-– et seulement celui-là – d'un roman inédit dans une anthologie qui réunira une trentaine de textes sélectionnés, d'auteurs connus ou inconnus. Cette Anthologie du premier chapitre donnerait l'espoir à des auteurs « de voir l'œuvre entière enfin découverte, et lancée comme elle le mérite » après avoir été, on le devine, refusée par un éditeur. Chaque auteur dont le premier chapitre aura été sélectionn pour paraître dans l'anthologie « sera invité à signer un contrat d'édition ». (Envois et correspondance contre enveloppe affranchie, y compris pour le retour éventuel du manuscrit, à Maurice Girodias, B.P. 258, 75264 Paris Cedex 06).

### Quatre mille lettres d'Émile Zola

La Correspondance d'Émile Zola, qui s'étend de 1858 à 1902, est publiée en dix volumes aux Presses de l'Université de Montréal et aux éditions du C.N.R.S. (15, quai Anatole-France, 75007, Paris). Le troisi volume (1877 - 1880 : du triomphe de l'Assommoir à la mort de Flaubert) vient de paraître, annoté par Alain Pagès et Albert Salvan. Deux équipes de spécialistes se sont associ pour mener à bien cette entreprise : l'une, à l'université de Toronto, dirigée par Bard Bak-ker, l'autre, au C.N.R.S., dirigée par Colette Becker et Henri Mitterand. L'ensemble des textes, avec les introductions historiques et biographiques, les notes, les chronologies, les index biographiques et les index de pre fournira une information encyclopédique sur la société littéraire des quarante dernières années

### Prix libre

Un nouveau prix littéraire vient d'être créé. Il s'intitule le Prix libre et il a pour particularité de récompenser une œuvre de fiction publiée par un éditeur autre que Gallimard, Grasset, Le Seuil (ces trois maisons étant censées monopoliser à leur profit la plupart des grands prix de fin d'année).

Au nombre de neuf, les jurés, qui n'exercen aucune fonction officielle ou occulte dans l'édition littéraire, seront renouvelés par tiers tous les trois ans, afin de ne pas créer de rente de situation. Ils s'engagent à ne pes voter lors des de la maison d'édition dans laquelle euxmêmes sont éventuellement édités.

Réuni au restaurant Lapérouse pour une première sélection, le jury, composé de Régine Deforges, Claire Gallois, Anne Pons, Claude Pujade-Renaud, François Gonnet, Paul Morelle Louis Parcher, Gilles Pudlowski, Daniel Zimmermann, a retenu les livres suivants : le Château des tortues, de Simone Balazard (Flammarion) ; la Danse du loup, de Serge Bramiy (Belfond) ; Ebauche d'un autoportrait, de Louis Cataferte (Denoël) ; le Roman de Sophie Trébuchet, de Geneviève Dormann (Albin Michel); Un amour de soi, de Serge Doubrovsky (Hechette); le Lapin de lune, d'Alain Gerber (Ro-bert Laffont); Belle Lurette, de Jacques Perret liard) ; *le Bonheur à Souillac*, de Denis Tillignac (Robert Laffont) ; l'Ascenseur, de Bernard Waller (Mercure de France).

Une seconde sélection, début mars, retiendra un maximum de cinq titres. Le prix sera décemé pendant le prochain Salon du livre.

### Berlin autrement

La revue Autrement consacre son demies numéro à « Berlin : le ciel partagé » avec une crés à la partie Quest du « partage ». Au sommaire, les chapitres suivants : « Une ville, un mur »; « La mémoire de l'Europe »; « Comment peut-on être Berlinois? »; « Entre Karajan et la Schaubühne »; « La capitale de la « deuxième culture »; ainsi qu'un « Pensebête à l'usage du touriste français » qui complète ce fort intéressant recueil. En couverture,

Si vous voulez connaître ce qui reste de Berlin, cinquante ans après Berlin Alexanderplatz, l'Office franco-allemend organise, pour toutes les « classes d'allemand » et « d'histoire et géographie » du primaire et du secondaire, un concours qui récompensera les 12 meilleurs nequx réalisés par les élèves et offrira 12 voyages à Berlin è des classes entières. Un autre concours récompensara les 10 mailleures vitrines de libraires. - N. Z.

(Envoi des photos avant le 31 mars à Autre-ment, 4, rue d'Enghien, 75010-Paris.)

# vient de paraître

# Romans

FRÉDÉRIC VITOUX : Fin de saison au Palazzo Pedrotti. - Dans une eure fantastique, en Lombar die, veille le comte Ciuseppe Pe-drotti auprès de son fantôme préféré, une cantatrice qui vécut au siècle dernier. Deux femmes de chair se joignent à l'étrange duo... Par l'auteur de Yedda jusqu'à la fin (Sevil, 186 p., 59 F).

FRANÇOIS CÉRÉSA : le Cimetière des grands enfants. - Un jeune homme qui veut donner un sens à sa vie se heurte au monde de l'indifférence, de la médiocrité et de la dérision. C'est aussi la peinture d'une génération désenchantée (J.-C. Lattès, 252 p., 68 F).

GURDJIEFF : Récits de Belzébuth à son petit-fils. - A partir de récits mythiques, l'auteur, mort en 1949, veut faire partager son désir de comprendre le seus réel de la vie humaine (Rocher, 510 p. et 682 p., 160 F les deux volumes).

### Critique littéraire DOMINIQUE AUTIÉ : Approches de

Roger Caillois. - Une introduction à l'œuvre de l'auteur du Fleuve Al*phée, mèlée de souvenirs person-*nels (Privat, 164 p., 59,50 F).

ROBERT FOSSAERT : la Société. Tome 6, les structures idéologiques. - Sixième volume d'un vaste essai sur la société, qui en com-prendra huit. Cette fois, l'auteur analyse l'appareil et le réseau qui foot circuler l'idéologie dans la so-ciété (Seuil, 620 p., 220 F).

EDGAR MORIN : De la nature de l'U.R.S.S. – L'auteur veut e éclai-rer la nature totalitaire de CU.R.S.S. » pour mieux analyser la nature de l'impérialisme soviétique (Fayard, 275 p., 59 F). CHRISTIAN DELACAMPAGNE :

l'Invention du racisme. - L'auteu met en lumière les textes racistes de l'Antiquité et du Moyen Age qui pourraient bien être à l'origine du racisme occidental contemporain (Fayard, 354 p., 89 F).

MARC PAULET : les Hommes de ouvoir ou les nouveaux féodaux. - Qualques milliers d'administrateurs et de fonctionnaires de haut rang, P.-D. G. et grands directeurs, déploient sur la France un pouvoir redoutable, estime l'auteur. Jusqu'où cette oligarchie peut-elle défier le gouvernement de gau-che ? (Denoël, 202 p., 68 F).

SARAH KOFMAN: Un métier impas-sible. — Un commentaire subtile-ment ironique du célèbre texte de

Freud : Constructions en analyse (1937) qui est une apologie du mé-tier d'analyste. (Éd. Calilée. 144 p. 66 F.) Du même auteur : Comment s'en sortir ? (Éd. Galilée. 112 p..54 F).

# Philosophie

ERYCK DE RUBERCY et DOMINI-QUE LE BURAN : Douse questions posies à Jean Beaufret à propos de Martin Heidegger. – Reprise en volume d'un entretien « écrit » entre deux philosophes et le grand heideggerien français récemment disparu. Le texte était para dans is revue les Lettres nouvelles en 1974. Il est ici enrichi de lettres de Heidegger et de René Char, ainsi que d'une préface des « question-neurs » (Aubier, « Philosophie de l'esprit », 90 pages, 39 F).

PAUL RICCEUR : Temps et Récit (tome I). - Première partie d'une velle poétique du récit comme pensée du temps : le temps humain est un temps raconté, telle est la thèse maîtresse de l'ouvrage (Le Seuil, collection « l'Ordre philosophique =, 320 pages, 89 F).

BENEDETTO CROCE : la Philoso phie comme histoire de la li-berté. – Une série de textes, dont la plupart sont inédits en France, choisis et présentés par Sergio Ro-mano. B. Croce, considéré comme philosophe de la liberté dans l'histoire, contribus à la forma-(Seuil, 288 p., 85 F).

# en pref

• Le PRIX DE LA FONDA-TION DU JUDAISME FRAN-CAIS, d'un momant de 100 000 F, vient d'être décerné au caricaturiste Tim. La remise officielle du prix aura lica le 20 avril à Paris.

• RÉCIT DES TEMPS PÉRDUS (Sœill), du Grec Aris Fa-kinos, a été le choix de janvier du jury du Prix du meilleur livre étranger. Le Prix sera désormais attribué le

CENT DESSINS DE PIERRE LOTI sont exposés jusqu'an 13 février, au Musée de la marine, sis dans l'enceints du Palais de Chaillot. l'enceints du Palais de Chaillot.
Bonne occasion de rappeler l'existence d'une Revue Plerre Loti, dont le
douzième numéro vient de paraître,
rassemblant diverses préfaces d'un
anteur qui en était chiche. (Quatre
publications par an. Abonnement annuel : 60 F, 16, avenue CamillePelletan, 17300 Rochefort, C.C.P.
361683 C Bordeaux).

# colloque

# Stendhal et le pouvoir

TENDHAL: l'écrivain, le pouvoir et la société » : ce fut le thème du colloque international par Philippe ben' de se dérouler à Grenoble en l'honneur du bicentenaire de la naissance de Stendhal. A côté de la cohorte des stendhaliens, tous fort redevables à V. Del Litto, leur « pape » qui a fait don de sa propre bibliothèque à la bibliothèque municipale de Granoble, ou se trouvent la plupert des manuscrits de Standhal, on pouvait si entendre d'intéressantes études du rapport au pouvoir chez Mª de Staël, Nodier, Lamertine, Chateaubriand, Balzec.

La première difficulté dans ce colloque était de cerner le sens même du mot « pouvoir ». Le pouvoir institutionnel, politique, cekui avec qui Standhal eut à faire ? Certes, et bien des communications apportèrent du neuf sur l'histoire des rapports de l'homme Bevie avec son époque. Mais le sujet est plus ample : on analysa aussi la représentation des pouvoirs dans l'œuvre et comment cette représentation suscite et implique à la fois une certaine dynamique du récit. Il n'y a pas lieu de séparer l'esthétique et le

C'est à Grenoble, sa ville natale, que Stendhal avait éprouvé les premiers sentiments de révolte contre le pouvoir paternel et contre tout pouvoir ; dans la Vie de Henry Brulard, il montre combien s'établit une continuité entre l'enfant qui se réjouit de la mort de Louis XVI (parce que sa famille est ultra) et l'homme mûr exaspéré par Louis-Philippe, le plus « fripon » des rois. Et pourtant il y eut chez Stendhal une fascination du pouvoir ; dans son journal, il appelle Napoléon « le plus grand des hommes » (même s'il lui est errivé par la suite de modérer cet enthousiasme). Il se fût trouvé fort content d'être colonel ou préfet. Mais le mirage napoléonien s'effondre. Le consulat de Civitavecchia est bien dérvant pour qui a rêvé d'autre chose.

Dégoûté des bourgeois — ceux de son enfance ; ceux, triomphants, épanouis de 1830, — celui qui s'appelle dans son Journal, avec quelque ironie d'ailleurs, « Machiavel B. » est, comme Machiavel, un exilé du pouvoir que son exil même a contraint d'écrire. Mais combien il est plus intéressant d'écrire Lucien Leuen que d'être préfet, de raconter Parme que d'y être le Prince I Est-ce à dire que l'œuvre est une fuite vers l'imaginaire ? Ce se-rait oublier précisément le pouvoir de l'écrit. Ce pouvoir sur ses lecteurs ou ses lectrices, Stendhal ne pensait pas l'exercer tout de suite, mais cinquante ou cent ans plus tard. Dans la Vie de Henry Brulard, il avance, avec une curieuse préscience des dates : 1890, 1935. L'événement lui donne reison au-delà de ce qu'il espérait.

• Grenoble-et le Dauphiné, on le sait, ont voulu donner un éclat tout particulier à la célébration du bicentenaire de Stenchal. A cette occasion, le département de l'Isère mobilise pen-dant un an toutes ses « énergies culturelles ». Le rachat en 1975 de l'appartement du docteur Henri Gagnon, grand-père d'Henri Beyle, s'inscrit dans cette perspective. Situé au centre de la ville, cet appartement, où l'écrivain vécut pendant plusieurs années, est pour les Grenoblois le témoignage le plus concret des pré-sence dans le cité deuphinoise. L'inscrete qui monté de la présence dans la cité dauphinoise. L'appartement, aujourd'hui complètement restauré, présente pendant deux mois une exposition sur la vie et l'œuvre de Stendhal. De son côté, le musée Stendhal accueille portraits et manuscrits de l'écrivain, tout en resituant l'homme et son œuvre dans les milieux qu'il connut. - C. F.

• LUCIEN LEUWEN, LE PLUS MÉCONNU DES ROMANS DE STENDHAL », sera le thème du colloque annuel de la Société d'études romantiques, les 12 et 13 février 1983, à Paris. La première journée se déroulera à l'amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne sous le présidence de P. G. Castex; la seconde aura lieu à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm (salle Dussane) sous la présidence de K. G. Mac Watters, de Liverpool. Les acces du colloque seront publiés per le SEDES-CDU, 88, boulevard Saint-Garmain, Paris-5-.



L'apocalypse

# histoire littéraire

BE THE THE PARTY OF THE PARTY O AND THE PROPERTY OF THE PROPER

A CONTRACT OF STATE O

Park Tong tong the Street Marie Parliament and law to SE GO AND DESCRIPTION OF PARTY OF THE PARTY

Market State Person State Stat

The second of th

Carried States

Samuel Control Control Control Control

Maries Arms in the land of the

Market British and Co

And the same of the same and

Marie San Retorn to County Hay

Marine South and the Control of the

Sie de Seran Deservoy The same of the same is

BOOK & Salances of Diene Te

A STATE OF THE STA

Commence of the same of the

State Con County County To Your Diff. F.

Bull service of the service of the service

Action of the Contract of the

E 2/ Control of Section of Control of Control

S Commence Construction August

Management of the second second

APPLE AND THE STATE OF

Fig. Estada Carrolla Carrolla

BANK ARKITEKSTE UN GUNT DIE SEIN

**東海海 強いる** 24 - 2 (1 1 200)

THE PROPERTY OF THE WASHINGTON

The state of the s

STATE OF BEST OFF

書事を表する them a main person pe THE PROPERTY OF A PARTY OF THE PARTY OF THE

**建筑** - 4 2

Sagitary

Je pouvoir

THE SERVEN NEW YORK

Ber Service Service of the con-

Marine des Stevenson von

**観波機能性を受けるわり デック**り

The state of the s

Section (Section 2)

Service desirable and the service of the service of

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

AND SHOP THE RESIDENCE OF THE SECOND

The state of the second of the second

**The Market** malifestation of a

de Paris Santa

Berger Carle Carle Carle

Mile 4 Trigging & Class 1915 1917 1917

Name of the second seco

The Part of the Pa

with the Confession of the St.

The second second second second second

When a Management of the second

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

In Albertain & Control of the Contro

The same of the sa

Minds the same on a

Marie Paris States

Madin and Strangers of the Strangers of

MATRICE TOTAL

Mark Service Control of the

Management de Paris

Laplace Area

Marie in

September 1

Profession in the second The second second

Sept peecs

E Park Old

The state of the s

THE MICHAL

Mark Bullet March 1997

Make # 34 Area rate or think at

CONTRACTOR OF THE PARTY

Marie Marie a

Miles de France : 125 Acre Services a Complete

Manufacture and the second

The growing on the same of the same

**Mrement** 

M. de Server Contact

Michigan Arabi THE PARTY OF THE PARTY.

# SUR LES TRACES DE PIERRE JEAN JOUVE

# Les tourments de la Scène capitale

TNE strange et fulgurante pé-riode de notre littérature. tel prêtre fardé. En des scènes tenpublie Histoirez sangiantes. 1935:

voici la Scène capitale, titre définitif des deux ouvrages ensuite mis hout à bout, et aujourd'hui réédités.

le Mo
le matrice-nourrice-amante de marante-trois ans, qui, aussitôt que ments d'une psychanalyse, écrits avec sa femme Bianche (NRF, 1º mars 1933), et Sueur de sang avec sa fameuse préface : « Inconscient, spiritualité et catastrophe ». Jouve a lu Wozzeck de Büchner — qu'il ettrousses avec Alqu'il retrouvera avec Alban Berg. Le Mozart de Don Juan commence à le hanter. La représentation des Censi d'Artaud le fascine — dont Balthus, un des illustrateurs de l'écrivain, a construit le décor.

Jouve atteint les sommets en plongeant dans les profondeurs : il erre dans de moites couloirs pour parvenir, en leur noire issue, à une jouis-sance aussi totale qu'ambigué dans le triangle sanglant de l'éros, de la mort et de la faute. Après Baude-laire, Lautréamont, Rimbaud et Mallarmé, Freud est passé par là, cependant que les temps d'apocalypse surgissent dans cette Europe des années 1930.

La Scène capitale, c'est tont cela, en un chef-d'œuvre. Et pourtant, quoi de plus chaotique que ce livreià! Une nouvelle, la Flancée (inspide) rée de Wozzeck, suivie de neuf rêves, eux-mêmes suivis de deux rêcits, la Victime et Dans les années profondes, dont Joe Bousquet dira avec justesse qu'ils « ne sont en rien de la matière romanesque », mais « le même drame envisagé, d'abord sous l'angle de la chute, ensuite sous l'angle du salut » (Cahlers du Sud, avril 1936).

### • Je partis sans avoir : visité la tombe »

Cet ultime roman de Jouve n'en est pas un, même s'il clôt l'œuvre de fiction non poétique de l'auteur. C'est la tentative de description de grouillements intérieurs, de phénomènes basculant de la raison à la dé-raison, de la veille au sommeil, du somnambulisme à l'acte conscient et violent. Ces histoires de meurtres et d'amours, où les images sexuelles pullulent, où, à la description érotique d'une chevelure, succède celle de paysages réels mais aussi consubstantiels aux profondeurs du psychisme, nous bouleversent aujourd hui autant, sinon plus, que lors

Il y avait en, avant, Paulina 1880, le Monde désert. Aventure de Catherine Crachat. Et voici que, dans ie capitale. Jouve expulse ce qu'il portait depuis environ dix ans. Il met un terme à la période « romanesque • dans un sanglant tourment qui purge toute une phase de sa vie, un sanglant tournant où se mêlent SES TÈVES, SES EMPOISSES, SES TEMCOM-

SOIRÉE ALCHIMIQUE LES ENFANTS **DE LA PIERRE** Exposé-débat par Etienme PERROT Vendredi 4 février 1983 à 20 h 30 Salle FIAP - 30, rue Cabazia, Paris 14-(métro Glacière)

VIENT DE PARAITRE:



dans la nouvelle collection HISTOIRE DE FRANCE A TRAVERS LES JOURNAUX

> DU TEMPS PASSÉ CHAQUE VOLUME: 290 F

DE L'ARBRE VERDOYANT Diffusion ARMAND COLIN

# au milieu du cœur écrit, même si, pour l'œuvre reconnue du poète, la lec-nure ne peut s'affranchir (notamment) des textes de Starobinski, Emmanuel, Bonnefoy, Micha. Ou-blions les tivres et articles d'avant

(nous n'osons dire : re-lire) ce qui a

trait à la grande prise de sang de

1914. Mais non, en ce temps de débats sur le pacifisme – signe pro-phétique (c'est-à-dire révélateur) d'apocalypse, – les poèmes et proses de la guerre et de son après immé-Il se libère - personnellement et littérairement - dans un même combet. « Je partis sans avoir visité la tombe » ; ultimes paroles du roman-L'entre-deux-guerres... Il faudra bien se résoudre à braver les intercier: « Son œuvre romanesque ayant rempli sa fonction libératrice et perdu sa raison d'être, Jouve l'abandonnera définitivement ». dits pour parler un jour de la guerre dans l'œuvre de Jouve. Et donc fire

Il y aura, plus tard, cotre les écrits de Résistance, les proses auto-biographiques, les réflexions sur la musique et la peinture, l'immense création poétique où Hélène et d'autre des années 20 n'a été réimprimé res - de la Vierge aux putains - sur son ordre, - tout se retrouve, apparaîtront, où l'« intérieur » et en fouillant bien. Et que de fulgu-

UR Jouve, tout n'a pas été Masereel donne le ton : un homme pleure sur fond de ville industrielle enfumée et comme chahutée par un séisme. Et Jouve, dès les premiers vers (notons la date : 1919 !) :

Il n'y a pas de victoire, li n'y a que double défaite, Le meurire au milieu du cœur, Les chairs au fond de la terre. Et plus loin .

Les drapeaux à cent sous Feront claquer dans l'ombre Sur les chaudes putains La poussière des morts.

Les titres ne doivent pas trop faire illusion. Si, au Livre de la muit, succède le Livre de la grâce (5), si Jouve va retourner en Toscane pour affiner les futures couleurs de Paulina, il n'a pas oublié les charniers de 1914-1918 :

Malheur au peuple qui sort des Où l'on passe la charrue

Sur les quinze cent mille Malheur au peuple de victoire. Sa gueule comme un canon, Quand il offre à ses dieux A sa République ventrue, Le triomphe de l'idéal Et la possession de la serre.

### La Résistance

Jouve dit son mépris des amateurs de drapeaux, des amasseurs de fric

Citoyen qui brailla la gloire A la terrasse d'un café. Et déjà, il annonce le totalita risme et les révolutions trahies : Et malheur au peuple des prisons

Des poteaux chargés de fusillés, Et des traîtres qu'on va cherches [dans l'alcōve, Et des rues pleines d'oreilles qui

Jouve, qui a préfacé une édition des discours de Danton (6), aimait ce mot du révolutionnaire : « Une nation se sauve, elle ne se venge pas. - La poète, dès 1920, vitupérai

Foule qui brûle la pensée, Un quart d'heure avant sa mort, Pour forcer la justice. Cri, vitupération, mais non haine :

Je ne hais ni l'aveugle, ni le fou, ni même le criminel gouvernant. Je ne hais plus le meurtrier, - je

[le souffre homme. aussi bas que vous voudrez, fût privé d'une certaine part de ma

Oui, il faudra un jour lire ces écrits. Après la crise spirituelle de 1924-1925, ces thèmes réapparaitront, enrichis encore, transfigurés parfois. Sans l'horreur de la première guerre, Jouve eût-il perçu si rapidement la montée de l'apoca-lypse de 1940 ? Certes, il approfondit ensuite sa connaissance - de milliers de mondes à l'Intérieur du monde de l'homme ., et cette descente dans les profondeurs lui faisait écrire, dès mars 1933 :

 Aujourd'hui, les instruments de la Destruction nous encombrent; les iniquités pourrissantes des nations font de l'Europe - la grande prostituée... assise sur une bête écarlate converte de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix

Les textes suivants sont nombreux, dans lesquels Jouve annonce la catastrophe. On ne mentionnera pas sans un serrement de cœur ce Dernier Concert de la paix (N.R.F., 1º décembre 1939) : Jouve entend Toscanini diriger Mozart à Lucerne parce que Salzbourg est désormais aux mains de Hitler et de Furtwaengles - son fourtier artistique .. Toscanini dont Jouve saluait la « résistance ». Déjà!

(1) Vous êtes des hommes, 1915, N.R.F.

(2) Poème contre le grand crime, 1916. Edition de la revue Demain, Ge-

(3) Le Défaitisme contre l'homme libre. Edition d'Action sociale. La Chaux-de-Fonds 1918. Texte notamment repris en partie dans Romain Rolland 1914-1919, Ollendorf, 1920.

(4) Heures, livre de la nuit, éditions du Sablier, Genève, 1919. Frontispice de Frans Masercel. (5) Heures, livre de la grâce, impri-merie Kundig; Genève, 1920. Frontis-

(7) Poème contre le grand stime. (8) Préface à Sueur de sang. Editions des cahiers libres, 1933.

(6) Danton, Discours. Textes choisis per Pierre Jean Jouve et Frédéric Diti-sheim, Egloff. 1944, Genève.

DOMINIQUE LE BUHAN • ERYCK DE RUBERCY

# **DOUZE QUESTIONS** POSÉES A JEAN BEAUFRET à propos de Martin Heidegger 🐭

MARTIN HEIDEGGER LETTRE SUR L'HUMANISME Dilingue 54 F

AUBIER



Librairie Philosophique

S, PLACE DE LA SORBONNE, 1995 PARIS - TÉL MASTIT

Vient de paraître

# **CATALOGUE GÉNÉRAL 1983**

**DES COLLECTIONS VRIN** 

PHILOSOPHIE - HISTOIRE - ÉTUDES MUSULMANES LITTÉRATURE - ANTIQUITÉ - MOYEN-AGE RENAISSANCE - PSYCHOLOGIE - PÉDAGOGIE HISTOIRE DES SCIENCES - SCULPTURE ET ARTS PLASTIQUES DU 20º SIÈCLE - REPRISE

mise a jour mensuelle par bulletin

Envoi gratuit sur demande

# MATZNEFF



L'Archange aux pieds fourchus Journal 1963-1964 LA TABLE RONDE

# blio

Nouveautés janvier 1983

Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée...

James M. CAIN Assurance sur la mort

Paul GADENNE L'invitation chez les Stirl

Yachar KEMAL Terre de fer, ciel de cuivre

D.H. LAWRENCE Les filles du pasteur

Guy de POURTALES La vie de Franz Liszt

Georges SIMENON Les sept minutes

Anton TCHEKHOV Le Duel, suivi de Lueurs, Une banale histoire, Ma vie, La Fiancée

Marguerite YOURCENAR Archives du Nord

Folio, la bibliothèque idéale en format de poche

Portrait gravé de Jouve par Frans Masercel, publié en 1924 en frontispice de *Prière* (Stock).

mière approche archéologique d'un site oublié (interdit, plutôt), de re-constituer ce microcosme où se ren-

contraient Jouve, Romain Rolland,

Masereel, des exilés russes mar-xistes ou tolstoïens, des adeptes de

Tagore et tant d'autres. Du site si ri-

che, exhumons seulement quelques fragments de poteries ou de statues,

Ne les tournons pas trop vite, ces pages, pourtant! Vous êtes des

reconnues, elle ne cessera de le dis-tinguer des clercs de la trahison et

des clowns du verbe. Et Jouve de

« Il n'y a pas de victoire »

(...) le défaitisme, la conception de la défaite d'une patrie au béné-fice des autres, est aussi abomina-

ble pour l'internationaliste que la victoire de cette patrie dans le sang des autres. Et la guerre sans victoire, la guerre d'usure, si même elle peut apparaître comme le moindre mal politique, est pour lui apparaître com (21).

connaît les ressorts économiques, impérialistes profonds des conflits.

« Souvenez-vous, combien frater-

nelle était la vérité » (Vous êtes des

hommes). Et voici un court extrait du superbe Pour l'Europe:

J'accuse la pléthore à son plus

[haut degré, L'envie, la corruption, l'achat

L'accuse la possession et le pos-sédé.

L'accuse de tous côtés ceux que la

| dans leur gloire.

[richesse a vaincus.

« Frères »... « Fraternel ». Ces mots reviennent sans cesse, que Jouve lance sans naïveté, lui qui

non moins monstrueuse (3) ».

hurler:

au hasard des pages tournées.

l'« extérieur » ne feront qu'un (les rances! Il n'est pas question, en es et les ravins), où le Christ côtoiera les seins et les cuisses de Lulu - dans « ce labyrinthe où les buissons vivants / Ont écorché l'esprit en ruisselets de sang ». Mais il aura fallu une certaine scène capitale pour que se produise cette érection du poète – dont l'œuvre ouverte nine sourdement, taupe de notre

JACQUES DECORNOY.

LA SCÈNE CAPITALE, de Pierre Jean Jouve, Gallianard (Collec-tion « L'imaginaire »). Préface de Jean Starobinski, 27 F.

LES ROMANS DE PIERRE JEAN JOUVE, LE ROMANCIER EN SON MIROIR, de Simoure Sanzen back (Vris. 1972).

# Naissance

La Revue des lettres mo-demes a publié en 1982 le pre-

Paralièlement à la revue, une

On ne peut, dans ces condi-tions, que souhaiter avec Daniel Leuwers, la prochaine « Constitution d'un véritable groupe d'études jouviennes », à laquelle devreient être associés des chercheurs étrangers.

hommes (1915) est dédié « aux frères ennemis » (1). Frères... l'ai sous les yeux l'exemplaire du Poème contre le grand crime (2), qui fut celui de Lounartcharsky, le futur commissaire à la culture de Lénine : "Hommage fraternel", a écrit Jouve en remettant le livre au bolchevique. Cette guerre, il l'a vomie, au nom d'une non-violence internationaliste que n'emprisonnait aucun dogme mais que guidait une mo-rale : des œuvres remées aux œuvres

# d'une bibliothèque

Une bibliothèque jouvienne est en train de naître, grâce aux Édi-Minard, 73, rue du Cardinal-Lemoine, 75005, Paris).

mier numéro (70 F) d'une série dirigée par Daniel Leuwers. Cette livraison étudie Jouve romancier. On découvre qu'une trentaine de Mémoires et de thèses ont été, cas demières années, consecrés en France à l'œuvre de l'écrition. Le numéro 2 de la série sera intitulé : Jouve, poète de la rup-

e Bibliothèque Pierre Jean Jouve » vs naître, aux mêmes éditions. Le premier ouvrage sera de Kurt Schärer: Thématique et poétique du mai dans l'œuvre de P.J. Jouve.

and indigate a summer of the content of the content

Paul Gadenne, le visiteur

(Suite de la page 13.)

OUR aborder cet éternel visiteur toujours entre deux loge-

Comme dans la Plage de Scheveningen, il s'agit de retrouvailles

ambiguës. Le héros, le peintre Olivier, a connu naguère Allan Stirl,

architecte oisif, et sa femme Ethel. Il leur rend visite dans leur trop

grande villa du Pays basque. Les Stirl forment un de ces couples

glacés à la britannique qui laissent entre eux, sans penser à mal, on

ne sait quelle place vacante, quelque part entre l'enfant qu'ils n'ont

pas eu, la maîtresse ou l'amant qu'ils n'auront plus, et leurs chiens.

Olivier est une proie facile pour ces cannibales dignes et doux, tant

il veut croire en la bienveillance du monde et rêve d'une « bonne

acier, à son don pour fomenter de la crise. Une fois veuve, elle

accentue la sécheresse impérieuse qui lui tient lieu de désir. Olivier

s'irrite des rapports tendus qui s'ensuivent, mais il y trouve secrè-

tement son compte. Affaibli par une pleurésie, il ne déteste pas sa

situation d'otage de luxe, l'injustice et la protection qui s'y mêlent.

Ethel, de son côté, exerce son pouvoir avec la désinvolture que

donne la fortune, et une sorte de perfection inhumaine. Rien ne

donne autant l'idée de perfection que la cruauté, et d'inhumanité

échanges indécis. Il y met la même minutie vibrante qu'à décrire les

arbres, le coupant des feuilles de palmiers affolées par le vent

atlantique, la buée des choses, les arbres s'encadrant dans les

fanêtres comme les pournons sur une radiographie. Son sens du

pas de nom, à ce qui refuse d'en avoir, et ne se laisse approcher

C'est aussi cela, et d'abord, le roman : donner vie à ce qui n'a

★ De Paul Gadenne: L'INADVERTANCE. Le tout sur le tout. 2. rue

\* De Paul Gademe: L'INADVER LANGE, Le tout sur Re tout, 4, rue Barrault, 75013 Paris, 149 p., 57 F; SILOE, Seuil-« Points « /rouna 576 pp., 33 F; LE VENT NOIR, Seuil, 444 p., 79 F.; LA PLAGE DE SCHEVENINGEN, Gallimard-« L'Imaginaire», 304 p., 29 F.; L'INVI-TATION CHEZ LES STIRL, Gallimard-« Folio», 184 p., 16 F.

BERTRAND POIROT-DELPECH.

détail qui cerne l'indicible rappelle James, Duras.

que par les périphrases de l'imaginaire.

Gadenne excelle à suggérer ces attaches mal élucidées, ces

Ethel serait plutôt du genre féroce, on le devine à ses yeux bleu

ments et deux sentiments, je conseillerais l'Invitation chez

les Stirl, que Gallimard publia en 1955 et qu'il fait entrer

### tomans

# Dans les lointains de la mémoire

• Emile Copfermann retrace le destin du Bund, mouvement socialiste juif.

aujourd'hui dans « Folio ».

population juive importante. Le développement de l'industrie accélère la prolétarisation d'une grande partie de cette communauté, tiraillée DEU nombreux sont ceux qui se entre la tradition religieuse et la resouviennent du Bund et de vendication sociale C'est ainsi qu'en son originalité. A la fin du 1897 quelques travailleurs manuels

siècle dernier, aux limites occiden-

tales de l'empire des tsars, vivait une

Vilno, de Bialystock et de Pinsk se réunissent et décident de créer une organisation militante juive, Des Rusland un Poiln », l'Union générale des ouvriers juifs de Russie et de Pologne, plus connue sous le nom de Bund. D'inspiration socialiste, cette organisation refusait aussi bien l'assimilation que le retour à la terre

Ses adhérents souhaitaient lutter avec leurs camarades russes et polonais contre l'absolutisme, contre l'exploitation dont ils étaient tous l'objet, mais en respectant la spécificité culturelle des juifs, leur langue - le yiddish. - leurs coutumes et leur religion. Trotsky et Zinoviev s'opposèrent, au nom de l'internationalisme, à ce qu'une organisation ouvrière regroupst uniquement des juifs. D'autre part, les sionistes combattaient le Bund pour des raisons inverses, car, disalent-ils, on ne peut pas refuser à un peuple une terre, une patrie.

### Le miroir brisé

Laissons aux historiens le soin de suivre les mésaventures du Bund. depuis l'échec du soulevement de 1905 jusqu'à la dégénérescence de la révolution de 1917, depuis le premier conflit mondial jusqu'aux pambres à gaz de Hitler, à la naissance d'Israel, à la guerre froide, au goulag. C'est un effacement progressif duquel ne demeure plus que la nostalgie, le regret d'un inachèvement. Cette nostalgie, ce regret, sont bien rendus dans le roman d'Émile Cop-

Ce récit, par sa qualité littéraire, nous entraine au-delà du témoignage-document ». Deux personnages, en apparence différents, mais liés par les racines d'une mémoire partagée, se rencontrent. Ils se nomment tous les deux Emile,

et intellectuels de Varsovie, de ils sont juifs tous les deux, ils vivent tous les deux à Paris, aujourd'hui. Le premier, Emile Finkelstein, a réussi - dans les affaires -, le second Algemeiner Yidishar Arbetbund in dans le théatre, le journalisme, la radio. Emile Finkelstein, l'aîné venn de Pologne, s'interroge sur son passé afin d'éclaireir son présent et son avenir. Il demande à l'autre Emile, écrivain aux origines moldaves, d'entreprendre une enquête sur le Bund, sur sa montée et sur son dé-

> Les descendants de ceux qui avaient créé le Bund à la fin du siècle dernier sont venus au monde vers la fin des années 20 quand la grande crise ébranlait notre civilisation. Ils grandissent en France ou ailleurs. bercés par le bruit des bottes annonciateur du fascisme, alors que détà leurs ainés ont quitté en catastrophe la Pologne des pogroms, la Roumanie incertaine, la Russie des persécutions. L'adolescence de ces gosses est rythmée par des fuites encore plus éperdues, d'abri provisoire en havre précaire, pour échapper au sort qui les attend derrière les barbelés des camps de concentration. Ensuite, rescapés, ils vivent les années de guerre froide, essayent de « s'installer », et, profitant de l'expansion économique, ils accèdent enfin au confort, mais ils évitent de · s'embourgeoiser » pour autant.

> L'enquête sur le Bund est ainsi devenue un roman passionnant, où les images des forêts polonaises et des charmantes petites villes moldaves se superposent, en transparence sur celles de la Drôme, du Midi. de Paris-la-Grisaille. Le texte d'Emile Copfermann ressemble à un miroir brisé et reconstitué : l'auteur, dans ses patries buissonnières, jone admirablement avec le temps, les espaces et les personnages.

### EDGAR REICHMANN.

LES PATRIES BUISSON-NIÈRES, d'Emile Copfermann, < L'âge d'homme », 240 pages, 65 F.

# **Philippe Sollers** « libertin catholique »

(Suite de la page 13.)

Tantôt elle se nourrit des revendications actuelles du féminisme de pointe que diffuseraient des organi-sations secrètes aux initiales de fantaisie: la WOMAN (World Organisation for Men Annihilation), le FAM (Front d'autonomie matricielle), sections américaine et fran-çaise de S.G.LC. (Sodome Gomorrhe International Council).

Sollers dénonce-t-il un mal éternel ou l'apparition d'un fléau nouveau? Il s'en tire par une pirouette: ce n'est pas le monde qui change de base, c'est la base qui change de monde. Les femmes n'ont jamais cessé de régner, la littérature en témoigne; mais, depuis quelque vingt ans, elles ont décidé de prendre ouvertement le pouvoir, appuyées par les homosexuels et les penseurs de gauche. Aragon, Sartre, Marx luimême n'ont-ils pas travaillé pour elles? La biologie a parachevé leur victoire en leur remettant le contrôle de la reproduction. Et la guerre des sexes s'est déclarée.

### La danse devant l'abîme

Elle s'accompagne d'une autre guerre, de religion celle-ci, que cette fois suscite Sollers. Contre la grande déesse-mère dont notre temps assurerait le retour, il dresse le dieu-père du judéo-christianisme. Car c'est le père qu'il faut sauver de l'élimination qui le menace. Lui seul est capable de liberté. La mère, trop liée à la vie qu'elle donne, ne cherche qu'à la protéger, à lui conférer un sens, à nier la mort qui en est l'issue. Toutes les entraves viennent d'elle, toutes les intolérances, les crimes, les guerres, les tyrannies... On ne sanrait opérer un plus total renversement des choses !

Sollers plante donc la mort au milieu de son paysage pour retrouver à # FEMIMES, de Philip partir d'elle le goût de l'aventure, du Gallimard, 576 pages, 90 F.

risque, de la fête et le prix de l'instant. C'est devant l'abime ouvert et la perspective du néant auquel est promise l'espèce qu'il fait danser son libertin, pour qui rien n'a de sens, qui trouve son euphorie dans l'absurdité de tout et que, par un dernier excès, il pousse jusqu'à la libération du mystique. Cette apologie du libertinage nous propose une nouvelle morale nietzschéenne de la lucidité, de l'individu et de l'art. d'où la compassion p'est pas excipe.

Un extraordinaire mouvement, ceini qui tord et soulève les statues du Bernin, emporte Femmes dans sa forme comme dans son fond. Le livre tourbillonne, mêlant philosophie, psychanalyse, histoire, littérature. politique, religion, théologie, mythologies. Il saute brusquement d'un motif à l'autre, change de registre, passe du réalisme au symbolique, dans une surabondance verbale tantôt familière et tantôt grandiose. Et ia phrase souvent elliptique, chargée d'interrogations, d'exclamations, d'adjurations, accélère ce mouve-

Chronique de notre temps dont on s'amusera d'abord à relever les anathèmes, à déchiffrer les devinettes, Femmes nons transporte aussi à travers les siècles, dans les chefs-d'œuvre de la littérature, de la peinture, de la musique. L'auteur raconte des pages de la Bible, de l'Odyssée, il transpose Madame Bovary dans le monde moderne, celèbre Baudelaire, Melville, Sade, Faulkner, interprète Picasso et ses Demoiselles d'Avignon... Antant de témoins convoqués pour soutenir sa thèse, qui lui sert surtout à donner une architecture à ce grand manège tournoyant où retentit sur fond sombre un appel joyeux à la liberté.

JACQUELINE PIATIER.

★ FEMMES, de Philippe Sollers.

Chaque maison d'édition a son "image". Parce que Robert Laffont a été, un jour de mai 1969, l'éditeur de Papillon, on a voulu faire de lui l'homme des "coups", des best-sellers et des superproductions en tout genre. Où est l'opprobre ? Chacun, depuis, a emboîté le pas... Mais c'est mal connaître l'ensemble de la production de Robert Laffont que de réduire son "image" à Papillon et à tous les succès qui l'ont suivi — dont l'intérêt et la qualité, d'ailleurs, étonnent le plus souvent. A côté de ces livres (récits vécus, documents, grands romans) qui ont marqué les quinze demières années de leur éclat, se poursuit et se développe une œuvre de découverte proprement litteraire dans les domaines français et étranger, ainsi que sur les terres sans limites de l'essai, genre qui nous intéresse aujourd'hui.

L'essai — "ouvrage littéraire en prose, de facture très libre, traitant d'un sujet qu'il n'épuise pas" (Robert) — revêt des visages multiples. Il touche au passé, au présent, à l'avenir ; il est historique, philosophique, sociologique, politique, prospectif; il prend la forme de l'étude, de la réflexion, du pamphlet et même du témoignage, lorsque celui-ci devient enseignement et avertissement. Tous ces aspects de l'essai se trouvent représentés dans plusieurs collections de Robert Laffont - et précisément illustrés par les livres qui sont ici présentés.

Il s'agit toujours de comprendre le monde que nous vivons et, pour cela, de faire appel aux esprits les plus clairvoyants. C'est la fonction mê

2000", qui a acquis son autorité avec les ouvrages de Jean-François Revel (Ni Marx ni Jésus, La Tentation totalitaire), Raymond Aron (Plaidoyer pour l'Europe décadente), Maurice Duverger, Jean Fourastie, Henri Laborit, Emmanuel Todd, Simon Levs, Marc Paillet, François Feitö, Vladimir Boukovsky, avant d'accueillir récemment ces livres qui font grand bruit, puisqu'ils bousculent les idées trop facilement recues: L'Occident et le Tiersmonde, de Carlos Rangel, et Israel est il coupable? d'Annie Kriegel. Mais pas de compréhension du présent sans connaissance du passé. Tel est le but de la collection "Les hommes et l'Histoire". Comme il convient, ses auteurs sont d'authentiques historiens : Louis Chevalier, Maurice Daumas, Jean-Claude Chesnais (Histoire de la violence), Pierre Chaunu - dont le dernier ouvrage, La France, est aussi une méditation passionnée sur notre destin.

me de la collection "Libertés

De l'Histoire à la prospective, c'est encore un titre de Pierre Chaunu. La prospective; un domaine immense, qui est celui de la collection "Les Visages de l'avenir". Michel Salomon v a exploré l'Avenir de la vie avec vingt des plus grands savants du monde, dont sept prix Nobel, et Jacques Lesourne y a défriché les Mille sentiers de l'avenir.

Quant à la politique, elle est toujours présente. Sous la plume d'un analyste tel que Henri Amouroux, elle entre vivante dans l'Histoire.

Les essais, c'est aussi l'affaire de Robert Laffont.





# **ÉVÉNEMENTS**

Des livres qui traitent des événements et qui sont eux-mêmes des événements. Ce mois-ci Henri Amouroux: les vingt premiers mois du pouvoir socialiste. Plus que de la politique, déjà de l'Histoire...



N 14

my of the Co

responsible (

يقر مه

~ ~~ <del>~~</del>

1.4 1.5665

4 ---

# Sollers tholique,

Maria Company A Secretarian in the factor of Contract of the Contract of th Me de trois et que la tel Bleek à partire l'arte la the marriage of the state of SECTION OF THE PROPERTY OF THE STATE OF THE REAL PROPERTY. A finding of the party of Manual State of the Co. Co.

The street was to have And the same of th Co Reference of the second of ALL MANY STATE THE SECOND STATE OF THE SECOND Seattle and the seattle seattle Section 1 Market and the second Service of the servic Seem Huz ... Les times forth The Contract of the Contract o the planting of the party of th E THE SELL STATE OF THE SELL S A section of a section of

· Citeratorius un nutre tempe. A September 5 to 10 to 1 Examine to the second s And the training of the traini The same of the sa A Property - substitution And the second of the Received Mallorn Roams provide the passes of the first March S. A. Landson Property of the family The second secon THE WAY TO SEE THE depote the second second The grand of the working Section 127 Contract A Company of the Party of the P

· 55 37741 - de ftelen Callemana, T. O. parton, W. J.

JATOUR ME NO

# Les « rêveries » de Louis Blanc

### • Un centenaire trop dédaigné

N décembre dernier, il y eut cent ans juste que Louis Blanc disparsissait. On ne s'en est guère souvenu. Si je ne me trompe, un seul ouvrage, en 1982, a été consacré à ce socialiste d'autrefois ; celui, modeste, de Jean-Michel Humilière, aux Éditions ouvrières : une anthologie de cent vingt pages C'est mince. Louis Blanc méritait

Ce nabot qui l'emporte même, en fait de taille brève, sur le champion du geure, le Chinois Deng Xiaoping (Deng, 1.54 mètre; Louis Blanc, 1,51 mètre), ce presque nain qui fe-rait paraître hants sur pattes un Chateaubriand ou un Péguy, avec leurs 162 et 161 centimètres, l'appellerons-nous, pour compense et au seus moral, un grand homme Difficile de le tenir pour aussi consi-dérable, en son temps, dans l'ordre politique, que Lamartine ou Thiers; mais il est beaucoup moins tortueux que Proudhon et plus net aussi, dans ses comportements, que Pierre Le-ronx. Écrivain, il n'a guère de style; et s'il a une bonne voix pour un coffre d'aussi petit format, l'orateur,

« Dans le lit des rois »

des curiosités qui n'ont pas toutes pour ressort l'intérêt de l'Etst.

son beau Louis IX, pas encore saint, mais très épris lui aussi.

UAND les rois se marient, le « enfin seuls ! » n'est pas de mise.

On les plaint de mille autres manières, ces maniées qui arrivent du fin

fond de l'horizon pour être fournées dans le lit d'une brute - ou simple-

ment d'un maladroit, — d'un vieillard, d'un blass, d'un impuissant ou de toute autre espèce d'homme, qu'elles ne connaissaient pas la veille, dont

elles ne parlent pas encore la langue, bref, pour subir une espèce de viol

légal. Ouelques-unes ont de la chance, tout de suite amoureuses de l'époux qu'on leur a assigné, telle la charmante Marguerite de Provence et

Ouvrant à tous les vents les alcôves pris zères, ce sont ces nuits, rési-

gnées, réticentes, enthousiastes, nuits de larmes ou nuits à la hussarde qu'a entrepris de raconter Juliette Benzoni. Aucune « révélation ». Ce

n'est pas sur ce tableau qu'elle joue, mais sur le ressemblement, autour

d'un thème unique, d'histoires qu'elle conte à vive allure ; goguenarde, elle fait sourire, et même rire. Pas de grand homme pour cette

GINET TE GUITARD-AUVISTE.

Nul ne doit ignorer les prouesses royales. C'est pourquoi, généra-lement, il y a du public au apectacle, et l'on plaint ces jeunes filles, des gamines parfois, d'être livrées, à peine sorties du nid, à

chez lui, volontiers onctueux, son-lève mal l'enthousiasme. Mais avec ça, une honnêteté sans faille et une profonde fidélité à ce qu'il croit vrai.

A la différence des autres utopistes, Louis Blanc a été, un moment, directement - mêlé aux affaires», je veux dire associé au gouvernement. C'était en 1848, et on lui iona de très sales tours, notamment avec ces ateliers nationaux dont on le fit passer pour responsable, alors qu'il s'agissait d'une cari-cature, très exactement monstrueuse, de son socialisme. A aucun prix il ne fallait que ces ateliers d'État fussent productifs, car ils au-raient fait une inadmissible concurrence à l'industrie privée, seule va-lable, et exclusive. Le 15 mai 1848, lors de l'invasion de l'Assemblée opération, on le sait à présent, com-binée par la police, - Louis Blanc est houspillé, insulté, frappé et couvert de crachata par les députés « homnêtes geus » ; il en réchappe, mais la droite ne renonce pas à lui régler son compte et le condamne, en août, à la déportation. Il vivra en exil pendant tout le Second Empire, refusant, comme Hugo, la grâce impériale de 1859. Le voici, en février

1871, premier élu à Paris. S'il dépiore et condamne la Commune, il se battra, dès septembre 1871, pour l'amnistie des communards et mettra neuf ans pour l'obtenir enfin.

Ses idées n'étaient pas négligea bles. Il est l'auteur d'une Histoire de la Révolution française moins bril-lante, certes, que celle de Michelet, mais qui ne contient pas le stock d'erreurs massives qu'entassa son glorieux rival. Il publia, en 1840, une étude sur l'Organisation du travail, épouvante des conservateurs, et dont le thème central était, en somme, l'autogestion. On comprend son anticléricalisme décidé quand on sait ce que fut, au vrai, la fa-meuse loi Falloux qui plaçait l'enseignement tout entier, y compris l'Université, sous la coupe du clergé; ce que réclamaient avant tout des prêtres les Falloux et les Montalembert étant qu'ils appren-nent la résignation aux enfants des exploités. Louis Blanc écrivait avec justesse : « Ce que veulent les cléri-caux » qui crient « Liberté ! Liberté! », c'est « la liberté d'être les maîtres ». Il a lutté pour l'abolition de la peine de mort, pour l'émancipation civile de la femme et contre ce qu'il nommait très bien son

Enfantillage de sa part, ou déter-mination passionnée d'un cœur simple, ce résumé, en quatre points, des fins de la société? Le socialisme, disait-il, « a pour but de réaliser parmi les hommes ces quatre maximes fondamentales:
1) Aimez-vous les uns les autres; 2) Ne faites pas à autrui ce qui vous ne voudriez pas que l'on sit à vous-même; 3) Le premier d'entre vous doit être le serviteur de tous les autres ; 4) Paix aux hommes de bonne volonté ». Ce franc-maçon têtu sincère et qui force l'estime, s'il n'aimait pas l'Église du Syllabus, prenait au sérieux l'Évangile.

Les marxistes disaient Louis Blanc • dépassé ». Ce que nous avons connu en 1968, Raymond Aron le définissait avec hauteur et mépris comme une résurgence des réveries « prémarxistes » dont Louis Blanc fut le militant le plus résolu. Je ne suis pas sûr qu'il soit tellement inactuel aujourd'hui.

HENRI GUILLEMIN.

# B.-H.L. sur les planches

### (Suite de la page 13.)

Par quelle curieuse combinaison la « sympathie » tournet-elle aussi facilement à l'outrage ? Le transcendant de Bernard-Henri Lévy s'explique mal sur son incohérence. D'ailleurs, voici qu'il s'envole vers d'autres affections.

Car il aime aussi la gauche. D'une tendresse exclusive mais farouche. Au printemps 1981, il éprouva donc « una étrange impression de chantage, presque de terreur idéologique » lorsqu'elle s'empara du pouvoir. Son regard d'aigle décela en effet qu'elle portait soumoisement sous ses oripeaux socialistes e l'Etat le plus authentiquement REACTION-NAIRE que nous ayons connu depuis Vichy ». Ne prenons pas à la légère ces mots que l'au-teur « ne puisse aussitôt et pernétuellement recommencer » !

Si quelqu'un le prie d'avancer des preuves, il en produit à pleines pages. Par exemple, l'a incroyable profession de foi » de ce 11 novembre où Pierre Mauroy « entouré d'anciens combattants » osa dire : « Grâce aux soldats de la Grande Guerre, chacun d'entre nous comprend mieux ce qui nous unit en profondeur. » Fin connaisseur des textes dans mon œuvre, me semble témoigner d'un goût, d'un culte, d'une quasi-superstition de la Lettre en tant que telle ». -Bernard-Henri Lévy repère là l'immonde « culte des morts pétainiste ». Lui objectera-t-on qu'à Moscou les discours commémoratifs célèbrent aussi le courage militaire, sans aucune filiation vichyssoise, il renvoie péremptoirement à la nature elle aussi réactionnaire du « fascisme brejnévien ».

Cet achamement à découvrir chez les individus, dans les institutions, une monstruosité secrète toujours contraire à l'apparence qu'ils montrent éclata pour le première fois dans la mémorable Idéologie française (1). En ce fameux tome IV de son œuvre, Bernard-Henri Lévy désignait déjà, derrière las forces conservatrices qu'il nomme emphatiquement « la France noire », les cornes, la barbiche, la queue et les pieds fourchus du « Malin ». Ce retour du diable dans le débat intellectuel frappa peu la critique, suffisamment stupéfaite par d'autres dévergondages. Piqué de son insuccès, notre philosophe ramène cette fois le démon au premier plan de ses ana-

### Les ruses du Malin

Un congrès du parti communiste se réunit-il à Saint-Ouen ? Il l'identifie aussitôt à une « grande messe noire ». La brutalité de M. Begin menace-t-elle de disperser les Palestiniens comme naguère le peuple juif, il voit là « une obscure ruse du Malin, du diable, ou comme l'on voudra de l'histoire ». Cette leste identification de l'histoire à Satan par un gracieux comme on voudra » laissera probablement rêveuse toute la « vraie gauche » qu'il prétend représenter. Qu'elle ne frémisse pas trop avec la suite. S'opposer à Jérusalem dans la guerre du Proche-Orient, cela s'appelle « penser religieusement, c'està-dire, toujours satanique-

Soudain dressé aux portes de l'enfer, Bernard-Henri Lévy découvre « à l'intérieur de la société, au cœur du lien social, un obscur fover de nuit » naturellement irréductible à la courte pensée laîcarde du P.S. Aussi suggere-t-il, dare-dare, de repenser l'homme « dans l'ordre théologique ». Joseph de Maistre et les principaux théoriciens légitimistes proposaient la même chose au début du XIXº siècle. Şans même s'en apercevoir, l'Idéologie française raprenait déjà les thèses de l'excellent Bonald sur la patrie et la territorialité. Puisque Bernard-Henri Lévy rejoint les traditionalistes, peres fondateurs de cette droite qu'il prétend détester, pourquoi diable - encore une ruse du Malin, c'est le cas de le dire ! -- se prévaut-il de la « vraie gauche », maoïste et soixante-huitarde, contre le so-

Un nouveau philosophe ? Mais, non. Un dansaur I Toujours paradoxal, il exécute simplement son rigodon dans le costume de Torquemada. A iuste titre, il déplore cependant la misère, l'immense dégradation des controverses soirituelles dans notre pays. Eh bien ! qu'il s'en réjouisse, car cette pauvreté le protège. Si par miracle de véritables batailles d'idées s'engageaient enfin devant le public, avec des arguments serrés, des références précises, des citations exactes, l'impossibilité de soutenir n'importe quoi, il ne peserait pas lourd et n'en mènerait plus large.

cialisme des ministères ?

### GILBERT COMTE.

(1) L'Idéologie française vient d'être réédité dans « Le Livre de

\* QUESTIONS DE PRIN-CIPES, de Bernard-Henri Lévy, Denoèl-Gouthier, 444 pages. 38 F.

# CHEZ ROBERT LAFFONT



# HISTOIRE

\*Au commencement était la mémoire, cette mai-aimée de notre temps" a dit Pierre Chaunu. Dans cet essai magistral, il répond à la question : "Quest-ce que la France pour les Français?"

(Collection "Les hommes et l'Histoire").

# POLITIQUE

Pour prendre position, il faut être informé et connaître toutes les pièces d'un dossier. Sur les récents événements du Liban, Annie Kriege révèle des faits et donne une analyse qui dévoile le dessous des cartes.

# TÉMOINS

Boukovsky regarde et juge l'Occident. Il nous avertit : face au totalitarisme qu'il connaît, notre seule force est la lucidité, notre salut, le courage. (Collection "Libertés 2000").

# PROSPECTIVE

Jacques Lesourne nous offre l'ouvrage fondamental pour comprendre l'évolution de notre temps jusqu'au seuil du prochain siècle. Saisissant, lumineux. (Collection "Les visages de l'avenir" Seghers).

# . ATOUTES LES PAGES



**\*\*** 

-

**建**食 ::

Market ...

# Important Editeur Parisien

recherche pour ses différentes collections manuscrits inédits de tomans, poésie essai théatte. Les ouvrages retenus fetont l'objet d'un lancement par presse, radio et télévision.

Adressez manuscrit et C.V. à la Peasée Universelle 4 rue Charlemagne, 75004 Paris - Tél. 887.08.21. Conditions fixées par contrat.

Notre contrat habituel est défini par l'article 49 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littétaire.

la pensá umivaselle

# **BOHUMIL**

# HRABA

«Hrabal: incroyable mariage de l'homme plébéien et de l'imagination baroque».

UNE TROP BRUYANTE SOLITUDE

roman

Par l'auteur de:

MOI QUI AI SERVI LE ROI D'ANGLETERRE

ROBERT LAFFONT



# Poète de l'année du PRIX RTL/POÉSIE 1

# Alain

Poèmes, un (1945-1967)

Poèmes, deux (1970-1974)

Sonnets pour une fin de siècle

GALLIMARD nrf

Georges Kolebka

Les

nuages

au-dessus

de l'eau

Editions Ramsay.

# lettres étrangères

# Tchinghiz Aïtmatov à Paris

• Un écrivain à la croisée des grands mouvements histori-

Tchinghiz Altmatov est un des écrivains les plus célèbres de son pays. Et même au-delà. Hélas, s'il st venu trois ou quatre fois à Paris à l'occasion de colloques ou de congrès - cette fois-ci à la fois pour Expolangues et pour le colloque de France-U.R.S.S. sur la coopération franco-soviétique et pour quatre jours senlement, - Affimatov n'a eu le temps, jusque-là, ni de visiter la France, ni de se faire suffisamment connaître de ses lecteurs français. C'est trop dommage.

Il y a près d'un quart de siècle, grâce à Louis Aragon, nous l'avions découvert, premier écrivain kirghize traduit en français, avec Djamilia; dans une très belle préface, qu'il avait intitulée - La plus belle histoire d'amour du monde -. Aragon nous faisait partager son émoi, son admiration : « L'étrange réussite de Djamilia, — écrivait-il — c'est que tout ce que nous apprenons d'un pays inconnu, de la vie des hommes et des femmes encore étroitement llés aux traditions patriarcales des nomades, et déjà sans heurts passés à l'époque soviétique, à ses institutions, nous l'apprenons de l'inté-rieur, par des êtres à qui tout ceci est naturel, ne demande aucune explication, si blen que le récit y gagne cette extraordinaire aisance de dé-veloppement, qui manque si fort aux littératures modernes, en mal de reportage, où tout semble écrit sur fiches à l'avance. » Il conclusit : Mon dieu, comme le monde est encore jeune et beau! (...) Voilà que sur la rivière Kourkouréou, entre la Chine et le Tadjikistan, un garçon qui eut fait, il y a trente ans, un Djiguite comme un autre, tourne les yeux vers nous et parle, et l'on n'a plus envie que de se taire et l'écouter. » (1959.)

### Cinq millions d'exemplaires

D'autres récits, tous empreints de la même beauté ont paru depuis : le Premier Maître, Adieu Goulsary, le Champ maternel, Il fut un blanc nal'eau (1). A peu près tous ont été portés à l'écran, tel le Premier Mattre, par André Mikhalkov-Kontchalovski ou le Bateau blanc, par le Kirghize Bolot Chamchaiev (meilleur film soviétique 1976), poétique et tragique histoire d'un enfant et d'un renne tué par les hommes dans un accès d'ivresse...

Jusque-là. Tchinghiz Altmatov écrivait en kirghize avant de se traduire lui-même en russe. Son dernier livre, ce gros roman intitulé Une journée plus longue qu'un siècle, a

A la suite des articles d'André Zysberg et Gilbert Comte traitant de l'ouvrage de Paul et Pierrette Gi-rault de Coursac: Enquête sur le procès du roi Louis XVI (voir « le Monde des livres » du 21 janvier), nous avons reçu cette lettre des deux auteurs:

Nous soupçourant d'abréger des documents importants comme pour

vice d'une « cause perdue d'avance ». Est-ce à dire que la cause était entendue d'avance?

A propos des 90 lignes que nous empruntons à la déclaration du roi le 20 juin 1791, M. Comte écrit:

Quelques passages où le malheu-

reux souverain ne ressemble pas au portrait idéal tracé par ses nou-

veaux biographes disparaissent pro-videntiellement de leur livre. Par

Or les deux passages auquels M. Comte fait ici alllusion, et que

aous n'avons pas évoqués parce que hors de notre sujet, sont pratique-ment les seuls qui aient été cités et commentés à ce jour. Par des histo-rieus qui les ont extirpés de leur contexte.

1) Le roi évoque l'inconfort des

Tuileries en quelque six lignes. Inha-bité depuis près d'un siècle, le palais ne comportait pas de salle de bains, et, d'après les comptes de la fille du roi, il était envahi de punaises.

2) En supprimant la vénalité des charges, les constituants avaient dé-crété le remboursement des offices de la Maison du roi (52 millions de

de la Maison du roi (52 millors de l'époque). Louis XVI se plaint de ce que l'Assemblée soit revenue sur sa décision en mettant ce remboursement à la charge de la liste civile, cela alors que le roi avait mis la totalité de ses domaines (350 millions) à la disposition de la nation

excés de zèle sans doute ».

squer une vérité contrariante. masquer une vérité contrariante, M. Comte met en cause notre honnéteté de chercheurs. Tandis que M. Zysberg nous présente d'entrée de jeu comme des « dévots » au ser-

correspondance

A propos de Louis XVI

des considérations tactiques - dit-il, et a été oublié en 1981 dans la revue Novy Mir avec un énorme succès (2). Altmatov estime à cinq millions d'exemplaires le tirage ultérieur en édition populaire (17 kopeks, soit 1,20 F) !

« il était important que ce livre soit publié d'abord en russe, nons explique l'auteur. Nous sommes un État multinational, et il est parfois bénésique de tester ses écrits à l'échelle du pays tout entier. »

Lui, il habite Frounzé, la capitale La, il naone Produze, la capitale de Kirghizie (anciennement Pichpek), à près de six heures de vol de Moscou, tout près de la frontière chinoise. Il est né là-bas, dans une lointaine vallée, en 1928; à quinze ans il est secrétaire du soviet de son rilles ancièles a sociétaire du soviet de son rilles ancièles ancièles. village ; après la guerre il étudie à l'école technique vétérinaire de Djamboul au Kazakhstan et devient spécialiste de l'élevage du bétail, apprenant ainsi à connaître la vie des hommes et des animaux de ses montagnes. Ayant commencé à écrire en 1952, il va à Moscou, à l'Institut littéraire Gorki, de 1956 à 1958. C'est alors qu'il publie Djamilia, dans Novy Mir.

Je l'interroge sur sa République. « Nous avons toujours été à la croi-sée des grands mouvements historiques, explique-t-il, comme la Chine, la Russie, l'Inde, l'Afghanistan, l'Iran. Nous avons beaucoup appris de ces civilisations qui nous ont parfois porté préjudice, car c'étalent des voisins puissants. Mais après 1917, après la révolution d'Octobre, nous avons retrouvé notre identité, notre importance ethnique et administrative. Maintenant, nous ne pensons pas tellement à ce que nous étions, mais à ce que nous serons demain.» C'est le sujet de cette Journée

plus longue qu'un siècle. « Dans le Premier Maître – reprend-il » on voyait des vourtes, des chevaux: des nomades. Cétait la vie réelle de ce temps-là. Aujourd'hui les yourtes ont disparu, et le chevaux participent à des concours les jours de fête. Aujourd'hui, la vie, ce sont les trains qui traversent l'Asie centrale, c'est le cosmodrome où il est interdit d'entrer, c'est le cimetière qui va disparattre à cause des constructions nouvelles. Moi, je suis un écrivain réaliste.

Que pensez-vous de Mankourt.

l'homme-robot? Je n'ai rien à dire de plus. Mais permettez-moi de vous poser. une question à vous : est-ce que l'histoire de Mankourt, telle qu'elle est exposée dans le livre, a, selon vous, un rapport avec la réalité? - Naturellement. C'est un

homme de notre temps. » Altmatov, dans un éclat de

rire: . C'est vous qui le dites .. Depuis que le livre est sorti en U.R.S.S., le mot « mankourt » est, paraît-il, devenu un nom commun,

Quant à M. Zysberg, il nous ac-cuse de présenter de façon « mani-chéenne » les « acteurs individuels

et collectifs du processus révolu-tionnaire ». C'est un procès d'inten-

tion. Nous n'employons pas d'adjectifs, sinon sobrement à propos du

vertueux » Roland que nous disons vaniteux et incapable, et de ce

- brave homme - de Petion dont nous soulignors la cruanté et l'hypocrisie doucereuse. Acteurs collectifs? Il faut n'avoir jamais travaillé

sur les documents pour les tenir comme de simples ouvriers ou pay-

sans. Il serait temps de réviser cet

axiome. Est-ce le peuple qui tue, étripe, massacre, promène des têtes

étripe, massacre, promène des têtes au bout d'une pique quand le sucre augmente, ou qui égorge à la prison de Saint-Lazare des petits colporteurs de douze ans? Les papiers de la Commune ont beau avoir été brûlés en 1871 — par les communards providentiellement, ou sur ordre de M. Thiers, historien de la Révolution? — assez de ces horribles feuilles de paie destinées aux massacreurs de septembre ont été publiées

creurs de septembre ont été publiées pour acquitter de ces horreurs le

Il est certes pénible de voir s'émietter l'imagerie révolutionnaire et se dissiper les idées reçues. Les mêmes réactions, nous les avons rencontrées aussi de l'autre côté : il ne faut pas toucher à Marie-Antoinette

ni à « nos princes ». Ce qui est vrai-

peuple français.

et on a forgé anssi le mot pins géné-ral de \* mankourtisation . Un · mankourt », cet être capable de tuer père et mère par soumission, c'est, comme l'écrivait le critique Vladimir Lakchine dans le Monde, celui qui ne peut pas ou ne veut pas penser, qui ne ressent pas la douleur de ses semblables, qui n'ad-met pas de valeurs spirituelles différentes. - Mankourt -, c'est celui qui vient arrêter un professeur sur délation ; « Mankourt », c'est le lieutenant de garde qui ne laisse pas entrer Ediguei et sa caravane funè-bre dans le cimetière ancestral ». Panvre Mankourt, fabriqué par un Frankenstein contemporain qui l'a décervelé, il n'a rien d'une espèce

### « Je suis l'homme de deux époques »

« Les chants des bardes niennent aussi une grande importance dans votre livre. Que connaît-on de la tradition des classiques kirghizes?

- Ces classiques sont apparus au moment du passage de l'œuvre orale à l'œuvre écrite au tournant du siècle ; c'étaient des poètes qui sont encore très populaires dans le peuple (Il épelle). Toktogoul, Togolok Moldo le Mollah, Barbi. Il y en un autre, Djenijok - mort en 1910 – que j'ai découvert récem-ment. Djenijok – cela signifie « sans manches » – savait lire et écrire, c'était un poète et un philosophe, un être hautement instruit; mais comme chaque révolution avance des exigences maximalistes, nos prédécesseurs ont décide que ce n'était pas quelqu'un de tout à fait indispensable pour le peuple et, pendant plus de soixante ans, il n'a pas été mentionné. Un jour un maitre d'école est venu me voir avec un carton plein de poèmes de Djenijok, et je l'ai aidé à publier un livre. Il y a notamment un magnifique poème

sur l'eau, rien que l'eau, qui sourd des glaciers, ruisselle, se trans-forme en fleuve ; et quand le fleuve coule dans le grand désert, la vie surgit sur ses rives...

ou contre

- La langue kirghize est une langue tarque?...

- Out. Elle s'est écrité en coroc tères arubes Jusqu'en 1926, pais en caractères latins et, à partir de 1940, en caractères cyrilliques. Moi, j'al commencé à écrire en ca-ractères latins, puis j'al continué en cyrillique. Je suis l'homme des deux époques. (Il ris). Il y a aussi des classiques de nos jours. Certains sont blen vivants. Comme

. Il se lève, jovial, suivi de sa femme, petite, silencieuse aux yeux bridés, il piace sur sa tête un feutre sombre, à bords roulés, comme dans les films américains d'avant-guerre, qui donne une alfare étrange à cet Asiate qu'ou voudrait mieux comesi-

« Vous êtes aussi un personnage officiel important?

 (il récite ses titres) Président de l'Union des cinéastes de Kirghizie (non, pas les écrisains!), membre de la rédaction de Novy Mir, de la Gazette Littéraire, (il a été aussi délégué du parti communiste aux deux congrès du P.C.U.S.).

Il se sanve. Il visitora Paris une autre fois. Pour l'instant, il n'a qu'use envie : rescontrer Nathalie Sarrante...

> Propos recueitis par NICOLE ZAND.

(1) Tous les titres aux Éditeurs fran-

(2) Le critique soviétique Vladimir man comme le livre le plus important de «Voyages en littératures étrangères». Voir « le Monde des Livres » du 21 août 1981.

# Un Kirghize contre les robots

N étrange cortège funè-bre traverse les bre traverse les steppes de Sara-Ozek en direc-En tête, monté sur Karanar, le tsar des chameaux, vient Ediguel la Tourmente, vieux che not ainsi nommé parce qu'il a consacré toute son existence à la petite gare de Boraula-la-Tourmentée Derrière lui rouleut un tracteur, un excavateur et une remorque où se trouve le corps du défunt, son collègne Kazangap. Il convient de l'enter-rer avec ses ancêtres et de réciter sur sa tombe les prières de circonstance. « Des prières? Après soixante ans de pouvoir soviétique? . s'étonne un esprit fort. Mais Édigueï lui cloue le boc : • Qu'est-ce que le pouvoir soviétique a à voir là-dedons ? On prie pour les morts depuis la

nuit des temps. »
C'est aussi de la nuit des temps qu'émerge, comme un iguanodon, l'immense roman de Tchinghiz Altmatov. Une jour-née plus longue qu'un siècle. Pas à pas, au rythme lent des caravanes, il accomplit le parcours tualité, les légendes de la science, les anciens hommes des

Bien que toute proche d'une base spatiale, Boranla vit à l'écart du progrès, en regardant passer des trains qui ne s'arrê-tent jamais, sauf parfois un convoi de marchandises. Mais il faut entretenir les voies, régler les aiguillages, se battre contre-les éléments, la neige, le sable. Aucune trace de révolte dans les huit familles du hameau, guère d'espoir non plus, juste une bouffée de nostalgie à voir les grands express filer vers les ar-bres, la mer, l'autre monde. De loin en loin, une fusée déchire l'horizon et la radio s'égosille à la giorre des cosmonantes. Le nez sur ses rails, Borania s'en soucie à peine. Quel rapport en-tre la course aux étoiles et la dure vie quotidienne ?

Altmatov a un pied dans chaque camp. Tantôt il chemine parmi ses frères kirghizes, dont il tient minutieusement la chron tient minuteusement la chro-nique, tantôt il saute dans la science-fiction pour relater le voyage d'un vaissean spatial. Mais quelle que soit l'altitude, l'éclairage demeure pessimiste, et les hommes de bonne volonté, dans l'au-delà comme ici-bas, butent contre l'ordre établi.

Tout en conduisant son ami au tombeau, Ediguer remonte le fil de ses souvenirs, chaîne infimie d'épreuves, d'échecs et dechagrins. Pour vivre heureux, il ne suffit pas de vivre caché. Envair les citoures de Bocarle. vain les citoyens de Borania, répètent-ils : « Ici, on ne se casse pas la tête avec la politique », la politique », la politique, elle, s'intéresse à eux. Elle choisit une proie, quelqu'an qui rêve un peu plus haut que les autres et risque donc de les entraîner hors de leur ornière. En trois coups d'interrogatoire, elle règle son compte à la brebis galeuse qui plus tard, à titre pos-thume, sera rébabilitée, afin de figurer dans un « bilan globalement positif ». Témoin de persécutions, Ediguel s'indigne:
« Mais pourquoi? Mais comment? » S'il consent à souffrir
de froid, de la fain, de la misère, fléaux naturels, l'injustice humaine le scandalise.

# Du côté de chez E. T.

A des milliers, des millions de kilomètres des steppes, un équipage de cosmonautes américano soviétique découvre l'impossible : une planète pen-plée de créatures douées de raison. Et quelle raison! La nôtre ne ini arrive pas à la cheville. On se croirait chez E.T., d'autant plus que, dans le roman comme dans le film de Spielberg, ces « super-semblables » ne demandent qu'à partager avec les Terriens leur savoir et leur amour. Mais loin d'ébruiter leur invitation, Washington et Moscon dé-cident de la tenir secrète. Sauveurs s'abstenir, les Deux

The Land

The state of the s

7

Grands n'ont pas besoin d'aide pour diriger le monde, fût-te pour le conduire à sa perte. Et par mesure de précaution, afin de décourager les éventuels mis-sionnaires susceptibles de semer le trouble dans les esprits, on « imperméabilise » notre globe en l'entourant d'un cercle de rayons mortels. Ainsi met-on pour l'éternité en quarantaine les cosmonautes atteints du virus utopique. Désormais, libre à l'égoisme, la méliance, la bê-tisc, également répartis d'Est en Ouest, de préparer en douce Papocalypse. Da fond de son tron de Borania, Edigueï en dis-tingue déjà des signes avant-coureurs. Il frémit aux propos d'un évolué annonçant l'ayènement d'hommes téléguidés, tota-lement soumis aux ondes et signaux qu'on leur enverra et, qui pis est, totalement satisfaits de leur sort.

Comment résister à cette nor-malisation définitive? En s'ac-crockant à la mémoire, en accrochant. à la memoire, en ac-ceptant la souffrance, mais en intiant pour sauvegarder l'es-poir, le droit au rêve, à la diffé-rence, voire à l'erreur. Sous la plume du Soviétique Alimatov, voici le citoyen rappelé à ses de-voirs d'individu, à l'observation de lois non écrites, à la quête de la vérité, quoi qu'il lui en coûte. On se réjouit d'apprendre On se réjouit d'apprendre qu'en U.R.S.S. ce livre a reçu un accueil triomphal. Mais le message s'adresse à tous.

GABRIELLE ROUN. \* UNE JOURNÉE PLUS
LONGUE QU'UN SECLE, de
Tchinghiz Alminitot, traduit du
russe par Frédérique Longueville.
Tomps actuels, 386 n. 75 F.

ment nouveau s'expose aux réac-tions passionnelles de refus. C'est que l'histoire de la Révolution, telle qu'elle a été faite jusqu'à présent, nous fait penser une fois de plus à ce qu'écrivait Lewis Carroll : « Il était une fois une coïncidence qui était partie en promenade avec un tout petit accident ; ils rencontrèrent une explication, une très vieille explication, si vicille qu'elle était toute courbée en deux et ratatinée, et qu'elle ressemblait plutôt à une de-

The second second

and the said is: e. ...

THE THE THE

11 mg 14.

The state of the s

date to sense the sense

The Street Life of the Street Street

Marie Control of the Control of the

A STATE OF THE STA

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

Marie de la company de la comp

Property of the control of the contr

Manager of the Control of the Contro

and good estimated to the control of the control of

Appropriate the second second

The second of the second of the

The government of the second An Carron

Algebra mas

NICOLE ZAND

Caste Ten Pro-

San Carlotte Contraction

**《秦奉》** 

rentre les robots

Mark Carlo

A Part Contract

A 6 . .

#44:E+3.

#1#F 3. . . . . .

The second

Maria San Com Co

Mar y

Carried to

Part of the same

1000 Telephone 1997

THE PARTY OF THE P

Part States

The State of the S

Parks Programme

Contract of the second

Maria de Tarres

CONTRACT TO US. MAN MEN

C. W. - - -

· 在 江南縣 建铁金

April 18 c.

Market St. Section 1

· 经股份 表 19

**建筑** 

appeals.

Laborates Total

Taran Sant

Garrier .

1 1 2 m

12 mm

Section 1

MEN. 727 -

Shar to

動物学 ラビー

· 美国证本 "

district .

A Parket

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

Marie de la company

A Section 1

THE PERSON AS A SECOND

De côté de chez E.T.

THE PARTY OF THE P

WERE CONTINUE OF THE STATE OF

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The Care of

Take Marie

The same of the State of the St

The Railbergus Annual Control

5-1- 14-5-24 TO THE WAY

Marie Communication of the Com

# Pour ou contre un catéchisme unique en France

Lyon et à Paris, par le cardinal Joseph Ratzin-ger, préfet de la congrégation rounaine pour la doctrime de la foi, sur le renouveau de la caté-

La conférence pronoucée, mi-janvier à tions. Déclarer que « ce fut une première et grave faute de supprimer le catéchisme « dans un pays où le catéchisme unique et national fut rempiacé, en 1967, par un ensemble de textes plus diversifées, pouvait difficilement passer imperçu.

De même une autre phrase - la grande misère de la catéchèse nouvelle consiste en ceci : on a tout bonnement oublié de distinguer le texte de son commentaire ») -- ne pouvait que conforter les milieux traditionalistes, où de telles critiques sont monanie courante.

dans l'embarras. A Lyon, Mgr Decourtray a publié un communiqué pour rappeler que la priorité accor-dée par le cardinal au « catéchisme romain » (promulgué par le concile de Trente pour la formation du clergé) « n'est pas une critique » de la catéchèse lyonnaise, et, après avoir renouvelé sa confiance aux huit mille catéchistes de son diocèse, l'archevêque de Lyon conclut : - On peut être tout à fait assuré que l'invité des archevêques de Paris et de Lyon connaît mieux que personne

l'allocution adressée par le pape Jean-Paul II aux évêques de l'Ilede-France le 1<sup>er</sup> octobre 1982. -Jean-Paul II disait notamment: Dans les diocèses dont vous avez la charge, aucune personne ni aucun groupe privé ne saurait suspecter ni remettre en cause votre responsabl lité primordiale en ce domaine ni l'autorité qui lui est inhérente. J'exhorte donc tous les fils de France à réagir avec sérénité, confiance unité autour de leurs évéques... De tout cœur je vous dis mes encouragements et je bénis les prêtres et les catéchistes, religieux et laïcs, qui consocrent leur temps et leur peine en collaborant avec vous dans ce ministère si important de la caté-

Qui plus est, lors de la dernière assemblée plénière de Lourdes, en octobre 1982, Mgr Jean Vilnet, président de la conférence épiscopale, s'était félicité de l'accord de Rome à propos de la catéchèse. Il avait dé-claré à cette occasion : • Je ne sau-

- M. André ARNAVON, et Mr. né

Paris, le 30 janviet. 119, avenue Emile-Zola, 75015 Paris

- Carole et Patrick LELEU et

Décès

Chioé ont la joie de faire part de la nais-

- M. et M™ André Berelowitch,

ont la tristesse de faire part du décès de

M= Helene BERELOWITCH.

née Katyk, survenu à son domicile le 30 janvier

29, rue Danton,

- La famille Bugnard, de Jacob-Bellecombette (73),

quatre vingt quinze ans, le 22 janvier, à Chambery,

Les obsèques ont et lieu le 2 février

Anne-Marie et Michel Marié, avec

iour fille Miriam, de Pourrières (83), font part du retour à Dieu de M. Théophile Francisque

BUGNARD,

M. et M. Alexis Berelowitch, M. et M. Wladimir Berelovitch

179, rue de la Convention, 75015 Paris.

Carole Mauro, laissent à Mathilde le joie d'annoncer la naissance de

vités de ceux qui travaillent la catéchèse. Ceux qui se permettent de le faire au nom de la foi, et je l'espère de leur bonne foi, nous trouveront toujours sur leur che-

RELIGION

A Paris, cependant, le son de cloche est légèrement différent. A l'archeveche, on juge aujourd hui toute prise de position prématurée. Nous commençons un travail de réflexion, d'étude, d'un texte dissicile et profond, dit un responsable. Il faut éviter les malentendus les approximations, les raccourcis. Depuis six ans, nous avons fait un travail de - recentrement » de la catéchèse. Il faut le continuer. »

On fait remarquer, néanmoins, que le discours du pape aux évêques de l'Ile-de-France, s'il souligne leur autorité - dans leurs diocèses -, no prend pas position sur le fond. « Je sais, disait Jean-Paul II, que certaines productions catéchétiques (...) ont soulevé çà et là des inquiétudes et des critiques de la part de certains chrétiens. Ce n'est pas le lieu de juger ici de la justesse de certaines réactions prises en elles-mêmes, ni de l'Injustice de certaines critiques devenues parsois campagnes d'opinion.

Y aurait-il une divergence d'opinion non seulement entre l'épiscopat français et certains milieux romains, mais aussi entre les évêques français, qui ont fait preuve, jusqu'à présent, d'une solidarité sans faille ?

ALAIN WOODROW.

Le défi de l'échec scolaire

(Suite de la première page.)

Ces mutations entraînant pour les parents d'élèves qui la peuvent des réactions de « contournement » : fuite vers l'enseignement privé, choix privilégié de certaines langues étrangères (allemand, russe) ou du latin en

Le but implicite de telles stratégies est bien de recréer, en accord avec l'institution, des classes plus homogènes, où les meilleurs élèves se retrouveront : ainsi, dans l'évalustion pédagogique conduite en me à la rentrée 1980, moins de 60 % des classes correspondaient à des classes héterogènes, dans l'esprit de la réforme de 1975. Devant la difficulté de prendre en

charge positivement l'ensemble (et chacun) des élèves qui lui sont confiés, quel que soit leur niveau ou leur retard scolaire, tout se passe comme si le système éducatif avait mis en place une machine à « éliminations successives » qui, par le biais de la réussite et de l'échec scolaire, conduit à des sorties sans formation d'élèves issus en majorité de milieux socio-culturellement éloignés de l'école. Par exemple, les classes préprofessionnelles de niveau (C.P.P.N.) comprennent 75 % d'élèves originaires de milieux défavorisés (salariés agricoles, ouvriers, personnels de service, chômeurs... et les élèves étrangers de ces mêmes catégories

Or les études conduites au sein du ministère de l'éducation nationale montrent due ces ieunes ont rencontré très tôt des difficultés scolaires, qui les ont peu à peu engagés dans des retards cumulatifs et dans des sinuations d'échec difficilement réversibles : par exemple. le taux de redoublement des enfants de salariés agricoles au cours préparatoire est dix fois plus élevé que celui des enfants de cadres supérieurs. La formation générale de ces élèves se révèle ensuite insuffisante pour qu'ils puis-

sionnelle attastée par un diplôme : ce sont eux qui rencontrent les plus graves difficultés ultérieures pour accéder à des postes de travail...

Le débat politique et social s'est centré sur le collège : au lieu d'être un creuset pédagogique profitable à tous les jeunes Français, cette structure educative, généralisée à tous, a servi de révélateur des différences scolaires et permis à certains d'engager le procès de l'école. Pourtant, ceux qui évoquent, en les idéalisant, les performances de l'école primaire dans la première moitié du vingtième siècle oublient que près de 40 % des enfants de chaque génération quittaient l'école à cette époque sans atteindre les exigences du certificat d'études : ces exclus n'ont pas l'habitude de s'exprimer dans l' « opinion publique » !...

Dans ce débat, les positions idéologiques sont plus éclatantes que les arguments scientifiquement fondés. Pour les uns, un retour en arrière s'impose d'urgence ; d'ailleurs les « déficiences intellectuelles », que mesurent certains outils techniques, ne sont-elles pas la meilleure justification d'un retour aux filieres d'antan : plus elles seront précoces, mieux ce sera!... Pour d'autres, l'absence de movens, les classes sur chargées, la formation insuffisante des enseignants, no peuvent conduire qu'à ce type de résultats... Pour d'autres encore, les programmes toujours « démentiels », les méthodes pédagogiques toujours « périmées », découragent les enseignants, déroutent les parents, démobilisent les élèves...

Devant cette cacophonie, le ministère de l'éducation nationale doit sereinement ouvrir un débat oublic sur les motifs déterminants de la réussite et de l'échec scolaire et sur le rôle de l'école dans le développement social et culturel de la nation. Ce débat concerne en priorité les parents d'élèves et les enseignants du premier degré : en s'appuyant sur les découvertes les plus fondamentales des sciences humaines dans les dernières décennies, est-il possible d'alerter les enseignants du présco-laire et du cycle élémentaire sur les conditions d'exercice de leur métier les plus favorables au meilleur développement de chacun et de tous les enfants qui leur sont confiés ?

Si, comme le montrent toutes les études disponibles, les premières difficultés scolaires se cristallisent en un échec scolaire peu à peu cumulatif, ce sont les débuts des apprentissages qui constituent les phases les plus cruciales. Malgré la très forte demande sociale en ces domaines. l'école achoppe encore sur la difficulté d'un accès homogène de tous les enfants aux langages socialement reconnus par l'institution.

Sans doute, pendant tout le cursus scolaire, existe-t-il, selon le milieu d'origine, de fortes différences dans la « distance socio-culturelle » de chaque enfant par rapport à l'institution scolaire. Est-on conduit, alors de guerre lasse, à entériner l'efciaux ? Doit-on accepter la transformation des premières difficultés d'apprentissage en une exclusion ditférée de l'école, qui est vécue comme un destin pour ceux qui en sont le plus éloignés au départ ? En fait comme le montrent les travaux du CRESAS (Centre de recherches sur l'éducation spécialisée et l'adaptation scolaire) au sein de l'Institut national de la recherche pédagogique, « l'échec scolaire n'est pas une fetalité » (1)... Plutôt que de beisser les bras, ne sommes-nous pas davantage appelés, collectivement et individuellement, à en relever le

JEAN VIGUIÉ.

Prochain article:

LES CONDITIONS **DE LA RÉUSSITE** 

(1) Ouvrage para aux Éditions E.S.F., 1981.

AVANT TRAVAUX du

3 Février au 5 Mars

25 % de

sur tous les modèles d'exposition jusqu'à

épuisement du stock Meubles massifs, de style et rustique, etc...

41,Bd Barbés - 75018 Paris Tél.: 606.74.52 Métro : Château Rouge NOCTURNE ious les jeulis jusqu'à Zi H

# VIVE CONTROVERSE SUR LE RENOUVEAU DE LA CATÉCHÈSE

chèse (le Monde du 25 janvier), a provoqué, comme il était à prévoir, de nombrenses réac-

il faut replacer la conférence du car-

dinal Ratzinger dans son contexte.

Elle saisait partie d'une série de qua-

tre conférences prononcées à Lyon et à Paris par des personnalités

étrangères (Mgr Ryan, archevêque.

de Dublin, le cardinal Ratzinger, le

cardinal Danneels, archevêque de

Malines-Bruxelles, et le cardinal Macharski, archevêque de Craco-

vie), invitées par le cardinal Lusti-

rage de l'archevêque de Paris?

Etait-il, au contraire, d'apporter un

soutien aux positions françaises en

faisant appel à des personnalités étrangères irréprochables, comme on le pensait dans l'entourage de

l'archevêque de Lyon ? Dans ce der-

En tout état de cause, les remar-

ques de Mgr Ratzinger out été sou-

vent mai accueillies tant à Lyon

qu'à Paris. « C'est une gifle pour les

milliers de catéchistes français » (mère de famille parisienne);

c'est calomnier une Eglise lo-

cale - (prêtre lyonnais) ; « le pavé

de l'ours » (jésuite dans l'enseigne-

ment); « une méconnaissance des

réalités catéchétiques françaises :

(responsable lyonnais); «un af-front pour l'épiscopat français» (professeur de catéchèse); « c'est

navrant que le préfet de ce dicastère

vienne en France, non pour commu-

niquer avec un épiscopal, mais pour

lui tenir le langage de ceux qui le dénigrent » (théologien)...

Les langues vont bon train et l'in-

dignation est vive. . C'est une confé-

rence anachronique », dit Mme Mo-nique Chomel, présidente de la

Fédération nationale des animateurs

et parents pour l'éducation chré-tienne (FNAPEC). « Comment transmettre la foi, aujourd'hui, hors d'un contexte de étalogue et de:

liberté ? Nous sommes inquiets. De-

puis vingt ans, il nous semblait avoir avancé: et nous redoutons

d'assister à un retour en arrière. .

Que reproche-t-on au juste à la conférence du cardinal Ratzinger?

D'abord, on s'étonne des nom-

breuses références au concile de

Trente (1545-1563) alors qu'aucune

allusion n'est faite au concile Vati-can II, ni au synode de 1977, qui

avait justement trait à la catéchèse,

publiée en 1979. Aucun des ou-

vrages de catéchèse, aucun des

extes de référence de l'épiscopat

français n'est cité dans la confé-

rence, et les critiques paraissent vi-

ser l'ensemble du renouveau caté-

chétique. Un exemple, la phrase

suivante : « Je crois par conséquent

nécessaire de distinguer de nouveau

clairement, les degrés du discours

catéchétique, même dans leurs for-

mulations imprimées. [car] il faut

oser présenter le catéchisme comme

un catéchisme », semble s'appliquer

directement à Pierres vivantes (re-cueil de textes privilégiés de la foi),

et à son auteur, l'épiscopat français.

à l'exhortation apostolique de Jean-Paul II Catechesi tradendoe.

nier cas, l'opération a échoué.

Avant d'aborder le fond du débat, le règne de « l'arbitraire », sous l'in- évêques, à mis l'épiscopat français rais tolérer qu'on démolisse les actifluence des « philosophes néomarxistes et positivistes - et que le ressourcement biblique du renouveau catéchétique s'est enfermé dans un « historicisme » tationaliste et sans issue. De telles remarques seraient plus appropriées si elles visaient tel ou tel courant exégétique allemand et non le renouveau bibli-

### ← Un camouflet pour l'épiscopat français »

### ger, archevêque de Paris, et Mgr Decourtray, archevêque de Lyon, à parler de la « transmission Le but de l'opération était-il de faire critiquer de l'extérieur le re-nouveau catéchétique en France, comme on le suggère dans l'entou-

Les milieux traditionalistes et intégristes, qui mènent sans relâche une campagne contre les nouvelles méthodes catéchétiques, se sentent enfin compris et soutenus à Rome. « C'est un désaveu de la catéchèse française, lit-on dans le quotidien Présent. Les évêques français ont construit une « catéchèse » qui omet le dogme et qui prétend ne connaître que la Bible : mais c'est une Bible arbitrairement reconstruite selon des hypothèses incertaines et variables (...). On mesure la gravité du camouflet pour l'épiscopai fran-çais (...). Sa catéchèse n'enseigne plus la foi catholique : il fallait bien en prendre acte un jour ou l'au-

Sons le titre « Pour un nouveau catéchisme? », Jean Bourdarias écrit dans le Figaro : - la conférence du cardinal Ratzin-

ger « renouvelle en France une question qui est loin d'être épuisée avec la parution du document Pierres vivantes, dont un nombre croissant de catholiques, parents. prêtres, catéchistes, estiment qu'il gagnerait à être complété par un nouveau catéchisme ».

Toute la question est là. Faut-il remplacer les nombreux « parcours catéchétiques » qui accompagnent le recueil Pierres vivantes, et varient selon les diocèses, par un nouveau « catéchisme » unique et national que semble appeler de ses vœux le cardinal Ratzinger et que l'épisco-pat français a refusé depuis 1967 ?

Ces « parcours catéchétiques » sont actuellement au nombre de quinze et seront sans doute ramenés une dizaine, mais les opposants font remarquer que les seuls textes officiels à avoir été soumis à Rome pour agrément sont le Texte de référence (guide général pour la catéchèse) voté par la conférence épiscopale à Lourdes en 1979, et Pierres vivantes, approuvé à Lourdes en 1980, alors que le Directoire catépar Paul VI en 1971, prévoyait que non seulement les textes de référence, mais aussi tous les catéchismes devraient être soumis à la

congrégation romaine pour le chargé. A cette critique, les évêques ré-pondent que seuls les deux textes soumis à Rome jusqu'à présent sont de caractère national, alors que les a parcours », adoptés localement, s'ils doivent être conformes au Texte de référence et sont contrôlés par l'épiscopat, peuvent échapper à l'imprimatur romain, puisqu'ils ne sont pas des catéchismes nationaux.

# Des campagnes d'opinion

Sur le fond, l'orateur laisse enten-La conférence du cardinal Ratdre que la suppression du catézinger, de l'aveu même de certains chisme traditionnel a été suivie par

# Un point de vue protestant

M. Michel Bonneville est pasteur. Directeur de la Société des écoles du dimanche il est responsable de la catéchèse protes-

zinger l'a conduit à réfléchir sur ment élaboré à l'intention des enfants de cinq à sept ans. Ils ont été très intéressés. Il est normal que nous menions une réflexion commune, si l'on considere que la transmission de la foi

pasteur Bonneville, une manière garde contre les dangers du rationalisme lui semble s'enreciner d'abord en Allemagne, dans les débats propres à la théologie al-lemande : « Le cardinal Ratzinger considère que la méthode historico-critique corrode la caractère sacré du message des Evangiles. On pourrait dire, au contraire, que les progrès des sciences humaines, de la linguistique ou de l'histoire rendent la parole révélée accessible au-delà du texte lui-même. »

Sur le fond, le débat ne date pas d'hier entre catholiques et protestants. « Pour nous, dit le pasteur Bonneville, c'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit qui permet à celui qui témoigne devant l'Evangile ou la Bible, de comprendre que ce qu'il lit est parole de Dieu. C'est pourà la tradition. Chez les catholiques, la tradition oriente la lecture. Mais le traveil en commun, au cours des années passées, a permis un dialogue riche, qui doit continuer. Il risquerait de s'appauvrir si l'on mettait au premier plan, comme le fait la conférence du cerdinal Ratzinger, des questions qui semblaient dépassées depuis Vatican IL »

G. B.

~ M= Berthe Kaufman, ···

Tobias KAUFMAN. survens le 2 février 1983 à l'âge de

Les obsèques auront lieu le vendredi 4 février, à 14 h 15, au cimetière pari-

7 me du Commandant-Rivière.

75008 Paris. - M. et M™ Gérald Bourgeois

et leurs fils, M= Janine Bourgeois ont la douleur de faire part du décès de

Me Pierre MASSON, docteur en droit. avocat honoraire à la cour de Paris,

du Théâtre contemporain. survena à Paris le 31 janvier 1983.

et vous invitent à partager leur prière et eur espérance. - Michel, Agnès et Jérôme Contat, Jean-René Contat et Violette Vautier, à Lausanne,

Antoinette Contat. à Berne. Augusta Fernandez, à Nyon, ont la douleur de faire part de la mort

Jean CONTAT. doctenr en droit,

leur père, beau-père, grand-père, ex-éponz, frère et ami, survenue le 30 janvier 1983, à Nyon, dans sa soixante-dix-septième année. Les obsèques ont en lieu dans la plus stricte intimité à Nyon, Suisse.

- M<sup>∞</sup> Sulty Dana, Les familles Dana, Goldberg, de Camaret, Aouizeret, Bacri, Slotine, ont la grande douleur de faire part du décès, dans sa soixante-troisième année,

Pierre Daive, docteur en droit C.P.A., fondateur de Promobanque. Pierre DANA Il sera inhumé religieusement ven-dredi 4 février, à 14 h 15, au cimetière Saint-Vincent, à Montmartre, rue Lucien-Gaulard (181). La famille ne reçoit pas. 6, rue Poussin, 75016 Paris.

- On nous prie d'annoncer le décès M. Paul EHRMANN, Ingénieur des Ponts et Chaussées. secrétaire général bonoraire

de l'E.D.F.

officier de la Légion d'honneur. De la part de : M= P. Ehrmann, son épouse,

M, et M= J.-D. Ehrmann, M= Jacques Ehrmann et ses fils... Cet avis tient lien de faire-part. Paris-6s.

Nicole et Jacques Mercier et leur fils Bertrand

quatre-vingt-trois and

ont la douleur de faire part du décès de

sien de Pantin. On se réunira à la porte

Cet avis tient lieu de faire-part.

ancien magistrat,
chevalier de l'ordre national du Mérite
président de La Scène française
et de l'Académie internationale

La cérémonie religieuse sera célébrée l'église Saint-Nicolas-du-54 le vendredi 4 février 1983, à 8 h 30. L'inhumation aura lieu au cimetière de Meulan (Yvelines).

Le présent avis tient lieu de faire-

16, rue Lagrange, 75005 Paris. 19, avenue Roland-Garros, 13009 Marseille. Andrée et Denis Raab,

Les familles Raab, Weber et Rissel, ont l'immense douleur de faire part du décès subit de leur chère maman, parente et amie. M= Eugénie RAAB, née Weber,

le 31 janvier 1983, dans sa quetrevingt-septième année. Le service religieux sera célébré au temple Saint-Pierro-le-Vieux, à Strasbourg, le vendredi 4 février 1983, à 14 h 30. 11, rue Théophile-Schuler, 67000 Strasbourg. 19, rue Ribera, 75016 Paris.

 M= Charles Rosenberg, M. et M= Pierre Rosenberg, out la douleur de faire part du décès de M\* Charles ROSENBERG.

survenu à Paris, le 23 janvier 1983, à

l'âge de soixante-seize ans. Les obsèques on en lieu dans la plus stricte intimité.

35, rue de Vaugirard, 75006 Paris. Puylerrat, 24110 Saint-Astier.

# CARNET

- Les familles Tenoudji, Nataf, Darmon, Zarka, Camp, Monteux, Ferre, ont la tristesse de faire part du décès de

Jeanne TENOUDIL Les obsèques auront lieu le jeudi 3 février, à 16 heures, au cimetière Montparnasse (entrée principale).

- Les obséques de notre confrère Marcel PAGANELLL

décédé le 30 janvier, auront lieu dredi 4 février en l'église de Saint-Maurice d'Ibie (Ardèche).

(Né le 7 juin 1933 à Blide (Algérie), notre confrère Paganelli était licencié en droit et doc-teur és sciences économiques. Editorialiste à Radio-Monte-Carlo et à « l'Usine nouvelle », il

Remerciements

- M= César Chamay, née Nadine Desouches, et son fils, très touchés des marques de sympathie qu'ils ont reçues iors du décès de

M. César CHAMAY. expriment ici leurs très sincères remer

- Le docteur Gny Clastres remercie tous ceux qui lui ont adressé des mes-sages de sympathie à l'occasion du

Maryse CLASTRES.

- Dans l'avis de décès de

Rectificatif

Débat

M. Michel KHOUNDADZÉ,

la famille nous prie de préciser qu'il fallait lire:

M. Nicolaus Sombart et Mar, née
Thamara Khoundadzé et leurs enfants.

 Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, l'association Presse Amitié, qui réunit, sous la présidence de M. Pierre-Ch. Lichau, des responsables de la presse et de la publicité, accueil-lera, le mardi 22 février, Ma Michèle Cotta, présidente de la Haute Autorité, et MM. Jean Autin, Bernard Gandrey-Rety et Paul Guimard, membres de la Haute Autorité. Renseignements: 260.33.44.

# BATTRIBUGO Promotion Avant - Saison

Mesure Industrielle du 29 janvier au 19 février 1.550° Costumes pure laine peigne

Fabrication cousue non collee 62 rue St André-des-Arts 6e Tel: 329.44.10

PARKING ATTENANT A HOS MAGASINS

13

# tante en France. La conférence du cardinal Rat-

les relations entre Ecritures et tradition. Pour lui, le retour à l'Evangile qui s'est produit de-puis quelques années favorise l'esprit de recherche. C'est cette démarche qui a favorisé le travail en commun entre responsables catholiques et protestants. « Nous avons, par exemple, présenté aux responsables du C.N.E.R. (Centre national de l'anseignement religieux) un docu-

est la transmission de la foi en un Dieu libérateur, et non transmission de la foi en une Eglise. > Les critiques que formule le cardinal Ratzinger à propos de la catéchèse moderne sont, selon le de rappel à l'ordre. Sa mise en

# INFORMATIONS « SERVICES »

### -BIBLIOGRAPHIE-

# **AU SOMMAIRE DES REVUES**

« L'impôt », sujet toujours actuel et douloureux, en particulier ce mois-ci. Un tableau complet que couronne le réquisitoire de Michel Jobert : contre l'impôt sur le revenu, le plus mauvais et le plus impopulaire, quoi que, paradoxalement, le plus chargé d'illusions populaires. Contrairement à ce qu'on croit souvent sans le ressentir, il est le plus inégalitaire : et le plus attentatoire au sentiment de liberté. D'un mot : ce n'est pas le revenu qu'il faut taxer mais la dépense. Conclusion : puisque « la réforme fiscale est impossible (la preuve est faite depuis 35 ans), engageons sans tarder la révolution ».

Autre sujet, non moins de circonstance : « Le maire ». Son histoire et son pouvoir. Cas particulier : le maire de Paris. De 1789 à nos jours ; ou d'une révolution à l'autre. La première n'a pas consommé moins de huit maires. La dernière digère plus tale. (Nº 23 et 24. Le numéro de 200 pages 58 F. Abonnement 206 F. P.U.F. édit.)

Un très substantiel numéro double du Scarabée international. La revue prouve, en avancant, sa franchise d'allure, son moépendance, son caractère novateur, un langage qui lui est propre, une diversité de pensée à la fois irréductible et convergente. La richesse du contenu saute aux yeux : cinq à six thèmes, quarante sujets, autent d'auteurs. L'équipe des permanents est non moins internationale que le scarabée-symbole qui Jean Duvignaud pousse le scarabée. Edgar Morin traite cette fois de « La nature en U.R.S.S. » ; il sait de quoi il parle. Tout comme Sissoiev. « franc-tireur de l'humour noir soviétique » qui illustre ce numéro, ne connaît que trop ce qu'il dessine, (Nº 3/4, 336 p. 70 F. 15, rue Ballu, 9º).

On retrouve Edgar Morin (sur le pacifisme européen) dans la nouvelle revue Passé Présent. La moitié du numéro est consacrée à ce sujet, ou plutôt objet, démodé : l'individu. Une étude attachante de S. Debout sur Saint-Martin, Jacob Boehm et le langage. (Nº 1. 224 p. 65 F.

Les martinistes confirmés, comme les candidats à l'initiation, ne peuvent se passer du Rulletin Martiniste qu'animent avec autant de savoir que de foi A. Abi Car et Robert Amadou. Ils

PARIS EN VISITES

SAMEDI 5 FÉVRIER

14 heures, 121, rue de Lille, M<sup>™</sup> Zu-

Musée Carnavalet → 14 h 30,
 23, rue de Sévigné, M™ Duhesme.

« L'Institut de France et la Cou-

- Le siège du parti communiste

· Hôtel Gaillard . 15 heures,

place du Général-Carroux,

• Hôtel de Sully •, 15 heures, 62, rue Saint-Antoine, Mme Ver-

meersch (Caisse nationale des mo-

- Fantin-Latour -, 15 b 30, Grand

numents historiques).

Palais, M™ Caneri.

Palais (Approche de l'art).

pole . 15 heures, devant l'Institut,

français . 15 heures, métro Colonel-Fabien, Mª Oswald.

quai Conti, Mi Garnier-Ahlberg.

jovic.

Exposition la rue de Lille.

précieux documents relatifs au « Philosophe inconnu ». (Abonnement 60 F. 29, rue des Ar-

Proiet repart de l'avant sous une nouvelle forme. Il y faut du courage dans les conditions que connaissent les revues et dont on attend toujours qu'elles soient changées : dans le sens de l'amélioration plutôt que de l'aggravation. C'est cette aggravation que Pierre Béarn, dans sa *erelle,* peint en un tableau chiffré plus éloquent qu'un discours. (Nº 45-46. 60, rue Monsieur-le-Prince, 6°). Revenons à Projet : « Ces étrangers oui sont aussi la France ». Situation des émigrés et de leurs cultures. (N° spécial. Janvier-Février. 40 F. 14, rue d'Assas,

Par définition, la ville devrait être « civilisée », « polie ». Mais nous avons inventé la cité barbare, violente, invivable. Aussi faut-il, comme la Nouvelle Revue socialiste, militer « pour une civilisation de la ville ». Recivilisation, plutôt. C'est un programme. Il est bien illustré, aux deux sens du mot : par des images; et par la présentation de cas-types, qui sont parfois exemplaires : tel Saint-Malo. (Nº 60-61. 50 F. 10, rue de Solférino 75333, Cedex 07).

Alors, il ne faudrait pas permettre les villes-poubelles. Combat nature dénonce la décharge publique de déchets chimiques que devient une petite cité du Bourbonnais, Buxières-les-Mines. Peu de chose il est vrai, alors que cette province avait été menacés d'être promue au rang de second déversoir français, après la Hague, de déchets radioactifs et avait décliné vigoureusement et victorieusement cet honneur. -La revue des Associations écologiques ne perd pas de vue les municipales : « pièges et espoirs ». - Jacques Ellul y souli-gne la responsabilité, limitée mais certaine, du christianisme dans les atteintes à la nature et à la liberté. (Février. 16 F. B.P. 80 - 24003 Périgueux).

Aménagement et nature consacre un numéro au ∢ bruit » : dommages, notamment pour la santé et l'équilibre. Moyens de la lutte récemment engagée contre ce fléau. (Nº 67. 20 F. 21, rue du Conseiller-Collignon, 164).

YVES FLORENNE.

### MÉTÉOROLOGIE



PRÉVISIONS POUR LE 4, 2, 83 DÉBUT DE MATINÉE 幸 Brouillerd ~ dans la région

PRÉVISIONS POUR LE 4 FÉVRIER A 0 HEURE (G.M.T.) entre le jeudi 3 février à 0 heure et le vendredi 4 février à minuit.

Autour d'une profonde dépression centrée sur l'Ecosse circulent des per-turbations dont une aborde les côtes de l'Atlantique dans la nuit de jeudi à ven-dredi. Elle traversers la France dans la journée de vendredi.

Vendredi matin, sur la moitié est, temps frais et brumeux avec faibles gelées sur le Centre et le Nord-Est, 2 à 3 degrés près de la Méditerranée. Les bancs de brouillards seront plus fré-quents dans les vallées de l'Est. Sur toutes ces régions de belles éclaircies

Sur la moitié ouest, ciel couvert et petites bruines gagnant lentement vers l'intérieur poussés par des vents d'ouest. Il fera très doux, 5 à 6 degrés au lever

Au cours de la journée, nuages et petites pluies gagneront progressive-ment vers l'est, n'épargnant le soir que le Languedoc, la Provence et les Alpes

régions. Il fera 5 à 7 degrés sur le quart nord-est, environ 10 degrés sur toutes les Les pluies seront plus marquées an

Le temps se radoucira en toutes

nord de la Loire et dans le nord du pays. Près de la Manche, le vent de nord-est soufflera assez fort. La pression atmosphérique réduite au

niveau de la mer était à Paris, le 3 février à 7 heures, de 1027,2 millibars, soit 770.5 millimètres de mercure. Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré au cours de la journée du 31 janvier ; le second le minimum de la nuit du 31 janvier au

Ajaccio, 15 et 0 degrés : Biarritz, 12 5. 8 et 1; Brest, 9 et 3; Caen. 9 et 3; Cherber. et 0: Nairobi, 28 et 17; New-York, 12 bourg, 8 et 4; Clermont-Ferrand, 7 et et 12; Palma-de-Majorque, 13 et 1;

### Rome, 16 et 2; Stockholm, et - 16; Tozeur, 21 et 10; Tunis, 17

LE TEMPS SUR LES MASSIFS CE WEEK-END Après le passage de la perturbation de vendredi, samedi sera une journée intermédiaire entre le temps donx et le froid qui arrivera dimanche.

Samedi matin. - Beau temps sur les Vosges, ailleurs temps convert et petites pluies jusqu'à 1 800 mètres, au-dessus quelques faibles chutes de neige sur les Alpes et les Pyrénées.

Dans l'après-midi rafraichissement et averses de peige sur les Vosges et le Jura. Sur le Massif Central et les Alpes, une accalmie : de belles éclaircies se V. Mil. Robot. - VI. Es. Ru. No.

Dimanche. - Temps plus froid et variable avec de belies éclaircies et quelques chutes de neige, sons forme de giboulées, en plaine, sur les Vosges et le Jura, et au-dessus de 500 mètres sur le Massif Central, les Alpes et les Pyré-

> (Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

### MOTS CROISÉS -

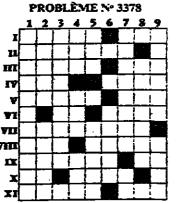

HORIZONTALEMENT

L Œuvre ou style. Celui de Cléopâtre est plus long que celui de Ré-becca. - II. Caractère d'une forte personnalité. - III. Grand, il est inacessible. Dien saxon. - IV. Baba, pour de jeunes enfants. Bleu tendre. V. Tour de vices. On peut s'y amuser en compagnie d'un rigolo.
 VI. Possessif. Noir, il évoque un blanc d'outre-mer. - VII. Possède sans doute des charmes cachés, -VIII. Ne prit mari qu'après une sé-paration de corps. Voie idéale pour promenade idyllique. - IX. Première dame d'une Castille moyenageuse, Copulative. - X. Au bas d'un cadran. Pris en grippe par celui qui l'aime. - XI. Fleur se cultivant dans les pépinières universitaires, Appareil de projection.

• •

1. 12%

- 4

, j

----

in the second

VERTICALEMENT 1. Travail de nature à faire nager un dyslexique. - 2. Bénéfice de ce-lui qui pratique la politique de la main tendue. Son entrée offre un poisson s'accommodant fort bien d'une farce. - 3. Son planning est lié au strict emploi du tan. -4. Bouillant japonais. Se sert parfois d'un bouchon pour activer la circulation d'un moyen de transport. Apatride revendiqué par toutes les nations. - 5. Premier berceau de Moïse. Qui la mord sera mange. -6. Cour découverte ou partie converte d'une cour. - 7. Infirme ou invalide. Possessif. - 8. Dirige sur la voie du bon sens. - 9. Saint que les vacanciers de juin et les marchands de paraphues évoquent d'une manière différente. Dent de la mer.

### Solution du problème nº 3377 Horizontalement

I. Daphnies. - II. Sanieuse. - IX. Lu. Mirer. - X. Ernet. Io. -XI. Rave. Erne.

Verticalement 1. Sommeiller. - 2. Damoiseau.

- 3. An. Il. EV. - 4. Pia. Gamme. - 5. Hémorragie. - 6. Nue. Ouverte. - 7. Is. Ob. Anc. - 8. Ection. Crin. - 9. Altona. OE.

**GUY BROUTY.** 

# **SPORTS**

BASKET-BALL. - Vainqueur de la Coupe Korac en 1982, le Cer-

Tassilo Thierbach ont gagne mer-

loterie nationale

NUMEROS

7 683 68 273 99 573

4

5

TERACE Nº 05

cle Saint-Pierre de Limoges s'est qualifié pour les demi-sinales de cette compétition, mercredi 2 février en hattant Rome sur son terrain 74 à 73. Limoges sera opposé le 16 février à Moscou et le 23, à

- André Jacquemin peintregraveur de l'Institut », 14 h 30. 11, quai Conti (La France et son

« Hôtel de Lassay », 15 heures, metro Chambre-des-Députés, M™ Hauller.

Abbesses, P.-Y. Jaslet. Les arenes de Lutèce • 15 heures, métro Jussieu (Paris et

L'Hôtel Dieu ., 14 h 30, parvis - Fantin-Latour -. 11 h 30, Grand Notre-Dame (Paris autrefois). · Le couvent des Carmes ».

E Camus. - Hôtel de Lassay - 16 heures, - Services secrets 1939-1945 - 2, place du Palais-Bourbon (Tou-15 heures, métro Invalides, risme culturel).

Sévigné (Le Vieux Paris). Fantin-Latour , 11 heures, Grand Palais (Visages de Paris). JOURNAL OFFICIEL

# CONFÉRENCES

Sont publiés au Journal officiel du jeudi 3 février :

• Fixant pour 1983 le montant d'acomptes à divers régimes de sécurité sociale.

· Relatif aux taux des prêts et

avances consentis ou bonifiés par les Relatif au montant de la coti-sation à verser pour la validation des périodes d'activité professionnelle agricole non salariée exercée hors du territoire français pour les personnes

bénéficiaires de la loi du 10 juil-**DES LISTES** 

 De classement au concours de 1982 pour l'entrée à l'école normale supérieure de l'enseignement technique (sections B, B3 et B4).

« Le Sénat », 15 heures, 20, rue de Tournon (Connaissance d'ici et d'ailleurs).

 Musée de la préfecture de police », 15 heures, 1 bis, rue des Carmes, M= Ferrand.

- La Banque de Paris et des Pays-Bas . 15 heures, 10, rue Louisle-Grand (Histoire et archéologie). Montmartre
 15 heures, métro

son histoire).

- Palais Bourbon -, 15 heures, 15 heures, metro Saint-Sulpice (Réplace du Palais-Bourbon, surrection du passé).

« Le Marais », 14 h 30, 2, rue de

SAMEDI 5 FÉVRIER 14 h 30, rue Payenne : « Auguste

Comte et le positivisme ». 15 heures, palais de la Décou-erte, avenue Franklin-D.-Roosevelt, M. H. Bour : A Equilibres en alimen-16 heures, 84, rue de Grenelle

L'énigme des rêves ». 15 heures, Sorbonne, amphithéatre Bachelard, 1, rue Victor-Cousin, M. C. Charrierre: - Les rèves et la métamorphose - (Université populaire de Paris).

15 h 30, Hôtel - Le Printemos « 1. rue de L'Isiy, Eckankar : - La clé des mondes secrets .. 16 h 30, 62, rue Saint-Antoine, M™ Meyniel : • Chefs-d'œuvre de

l'architecture palatine d'Allemagne

Limoges, au Dynamo de Moscou. Malgré sa victoire (95-84) à Rieti (Italie), Orthez, en revan-che, a été éliminé, de même que Monaco qui, chez lui, a battu Badalone (Espagne) 97-96. PATINAGE ARTISTIQUE. - Les Allemands de l'Est Sabine Baess-

TRANCHE DE LA CHANDELEUR

6

7

8

0

PROCHAIN TIRAGE LE 9 FEVRIER 1983

TRANCHE DES ORANGERS à MALAKOFF (Hauts-de-Seine)

PROCHAIN TIRAGE LE 9 FEVRIER 1983 VALIDATION JUSQU'AU 8 PEVRIER APRES-MIDI

LOTERIE NATIONALE - TRANCHE DE LA CHANDELEUR 1983 - Nº 08

12

TIRAGE Nº 08 DU 2 FEVRIER 1983

A PAYER

TÉNNIS. - Vainqueur de l'Américain Van Winitsky 6-7, 7-6, 6-4, au championnat professionnel des Etats-Unis en salle, le Français Guy Forget a été battu au deuxième tour par l'Australien McNamara 6-3, 6,3. En revanche, Henri Leconte s'est qualifié pour le troisième tour en battant l'Australien David Carter 6-7, 7-5, 6-1.

LISTE OFFICIELLE DES SOMMES À PAYER TOUS CUMULS COMPRIS, AUX BILLETS ENTIERS

NUMEROS

22 31 37 46

NUMERO CONPLEMENTAIRE 49

A PAYER

- 1; Dijon, 6 et 1; Grenoble, 4 et - 3; Lille, 7 et 2; Lyon, 7 et 0; Marseille-Marignane, 10 et - 2; Nancy, 5 et 0; Nantes, 10 et 3; Nice-Côte d'Azur, 15

et 4; Paris-Le Bourget, 8 et 3; Pau, 11

et 0; Perpignan, 13 et 2; Rennes, 10 et 1; Strasbourg, 6 et 0; Tours, 9 et 1; Toulouse, 10 et 0; Pointe-à-Pitre, 29

Températures relevées à l'étranger

Alger, 18 et 3 degrés; Amsterdam, 6 et 0; Athènes, 14 et 6; Berlin, 4 et 0;

Bonn, 5 et 0; Bruxelles, 5 et 2

Le Caire. 20 et 8: îles Canaries. 23

et 15; Copenhague, 0 et - 2; Dakar, 28 et 19: Djerba, 19 et 11; Genève, 5 et - 1; Jérusalem, 12 et 4; Lisbonse,

17 et 9; Londres, 8 et 0; Luxembourg.

credi 2 février à Dortmund (R.F.A.) le titre de champions

d'Europe en couple. L'Allemande

de l'Est Katarina Witt a pris, de

son côté, la tête de l'épreuve indi-

viduelle à l'issue du programme

# FORMATION

UN CENTRE POUR LES AP-PRENTIS DANS LE VAL-D'OISE. - La chambre de métiers interdépartementale Vald'Oise-Yvelines-Essonne a inauguré le 31 janvier, à Amouvillelès-Gonesse, le futur centre principal de formation d'apprentis du Val-d'Oise. Le nom de Francis Combe » lui a été donné, en hommage à l'ancien président de la chambre de métiers, décédé récemment. Un même centre fonctionne déià dans

le département, à Osny, dans l'acglomération de Cergy-Pontoise. Le centre principal d'Arnouvillelès-Gonesse dispose d'une capacité d'accueil de 330 élèves par jour, qui auront à choisir entre les métiers de mécanique, de tôlerie, de peinture et d'électricité automobiles, mais également de coiffure, de l'alimentation, de la tapisserie d'ameublement et de l'électrotechnique. La formation disperisée permettra à l'apprenti de préparer un brevet de maîtrise.

| İ  |                       |                |                                         |              |                  |                      |                  |              |                       |              | _                      |              |                |  |  |  |  |
|----|-----------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|--|--|--|--|
|    | A                     | RL             | E                                       | QL           | 111              | 1                    | RESULT           |              | :<br>OFFICI<br>I 2 FE |              | J TIRA(<br>1983        | 3E N*        | 09             |  |  |  |  |
|    | Finales<br>et numéros |                | Les so                                  | fames à      | bsyer            | sont me              | liquies          | zont en      | muk e                 | ompris ,     | poter up               | bØet         | entier         |  |  |  |  |
|    | 7                     |                | Tour                                    | les bril     | ets ten          | minés p              | 7 9              | ngnent       | 70 F                  | dans 1       | outes les              | . série      | s              |  |  |  |  |
|    | 34                    |                |                                         | les bill     |                  | mainés (<br>mainés ( | per 34<br>per 43 | gagneni      | 300 F                 | dans<br>dans | toutes la<br>toutes la | s sin        | #<br>65        |  |  |  |  |
|    | 1 .                   |                | Numbros gaganats dans toures les séries |              |                  |                      |                  |              |                       |              |                        |              |                |  |  |  |  |
| ļ  |                       | 9069           | 7089<br>1096                            |              | 3089<br>3096     | 4069<br>4096         | 5069             | 8069         | 7059                  | 8069         |                        | F.           | 400            |  |  |  |  |
| I  | 960                   | 0609           | 1606                                    |              | 3609             | 4609                 | 5096<br>5609     | 6096<br>6809 | 7096<br>7609          | 8096<br>8809 | 909E<br>9609           | 1            | 400<br>400     |  |  |  |  |
| Ιİ | 1000                  | 0690           | 1690                                    | 2990         | 3690             | 4890                 | 5690             | 6690         | 7690                  | 8590         | 9690                   | 1            | 400            |  |  |  |  |
| П  | ł                     | 0906           | 1906                                    |              | 3906             | 4906                 | 5906             | 6906         | 7906                  | 8906         | 9906                   | }            | 400            |  |  |  |  |
|    | <u> </u>              | 0980           | 1960                                    | 2960         | 3960             | 4960                 | <del>596</del> 0 | 6960         | 7980                  | 8960         | 9980                   | ]            | 4 000          |  |  |  |  |
| Н  |                       | 0138           | 1138                                    | 2138         | 3138             | 4139                 | <b>5138</b>      | <b>\$138</b> | 7138                  | 8138         | 9138                   | ļ            | 400            |  |  |  |  |
| 1  |                       | 0183           | 1183                                    | 2183         | 3183             | 4183                 | 5183             | 6183         | 7183                  | 8183         | 9183                   | 1            | 4 000          |  |  |  |  |
| J  | 183                   | 0318           | 1318                                    |              | 3318             | 4318                 | 5318             | 6318         | 7318                  | 8378         | 9318                   |              | 400            |  |  |  |  |
| 1  |                       | 0381           | 1381                                    | 2381         | 3381             | 4381                 | 5381             | 6381         | 7381                  | 8381         | 9381                   |              | 400            |  |  |  |  |
| ı  | <b>i</b> i            | 0813<br>0831   | 1813<br>1831                            |              | 3813             | 4813                 | 5813             |              | 7813                  | 8813         | 9813                   | l            | 400            |  |  |  |  |
| 1  | <u> </u>              | _              |                                         | 2831         | 3831             | 4831                 | 5831             | 6831         | 7831                  | 8831         | 9837                   | <u></u>      | 400            |  |  |  |  |
|    | ì l                   | None           |                                         | _            | omme             | <u> </u>             |                  | 4            | néros                 |              |                        | Austres sten |                |  |  |  |  |
| 1  |                       |                |                                         | Série        |                  | Autre                | afres            | 1            | nanés :               | Sin          | 25                     | ABI          | 162 50162      |  |  |  |  |
| 1  | 1 1                   | 129            | · I                                     | F. 10        | 000              | F. 2                 | 000              | 5            | 126                   | F. 1         | 0 000                  | F.           | 2 000          |  |  |  |  |
| 1  | 1 1                   | 126            | - 1                                     | 10           |                  |                      | 000              |              | 162                   |              | 0 000                  |              | 2 000          |  |  |  |  |
| ı  | 1 1                   | 152            | - 1                                     | .10          | 000  <br>000 - 1 | _                    | 800<br>860       |              | 218                   |              | 000                    |              | 2 000          |  |  |  |  |
| ı  | ] ]                   | 162            | - 1                                     | 10           |                  | -                    | 500              | - 5          | 201  <br>512          |              | 0 000  <br>3 8000      |              | 2 000<br>2 000 |  |  |  |  |
| I  | 5621                  | 165            | 2                                       | TO 1         |                  | _                    | 000              |              | B21                   | -            | 0 000                  | ļ            | 30 000         |  |  |  |  |
| 1  | 3021                  | 2750           | • ]                                     | 10           | 200 J            | 2                    | 000              | 6            | 125                   | 1            | G 000                  |              | 2 000          |  |  |  |  |
| ĺ  | 1 i                   | 2165           |                                         | 10           | 2000             | 2                    | 900              | . 8          | 152                   | 14           | 0000                   |              | 2 000          |  |  |  |  |
|    |                       | 2516           | ' 1                                     | 70 (         |                  | -                    | 900              |              | 276                   |              | 2 000                  |              | 2 000          |  |  |  |  |
|    | 1                     | , 2561<br>2619 | . 1                                     | 70 (         |                  | -                    | 600              | I            | 251                   |              | 3 000                  | Ì            | 2 000          |  |  |  |  |
| ŀ  | 1 1                   | 286            | . 1                                     | 10 (<br>10 ( |                  |                      | 000<br>000       |              | 51 <u>2</u><br>521    |              | 1 0000                 |              | 2 000          |  |  |  |  |
| ł  | PROC                  |                |                                         | OUN L        |                  | <del></del> -        |                  | _            |                       | _            | 0000 ]                 |              | 2 000          |  |  |  |  |
|    | <del></del>           |                |                                         | -VHT L       | - 19 5           | FAUIC                | 1003             | - 1180       | -UE [                 | FFEAR        | E 8 19                 | a 60         |                |  |  |  |  |

LOTERIE NATIONALE - TIRAGE DU 2 FEVRIER 1983 - Nº 09





# culture

### MUSIQUE

714

\$2.

HER.

TENNING DE

**FIRST** 14.

THE RESERVE

WHILE YES

Maren ...

Carries ...

Noder days

Angener The Control

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

10-1-1-1-1

Company of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the Sta

The first hand to be a second

· ...

JOHN ST

Personal territory

A STATE OF

de anne de la company

Para Barre in

interest Co.

機がない。

43.

All Sections

- iga - 1 - 1

Section 1

**AND AND** 

14 E

医多种

3 400

11

. 7

\$ **45** 

2 40

Sug-

# Testimonium à Jérusalem

# Rendre présent le passé juif

Il fallait vraiment avoir un tempé-rament prophétique et vivre à Jérusalem pour concevoir Testimonium (témoignage). Ce festival de musique contemporaine unique en son genre, qui est consacré à des créations exclusivement inspirées par les siècles d'exil du peuple d'Israël, est confié à la fois à des compositeurs juifs et non juifs. Rendre le passé présent à un peuple tont neuf et très vieux, coupé de ses sources, par un art souvent à la pointe de l'avantgarde, tel est le but de Recha Freier, cette femme exceptionnelle en tous

Son ambition s'est réalisée avec des bonheurs divers, et il semble qu'il n'y ait pas encore, parmi la centaine de compositeurs habitant en Israël, de personnalités suffisamment puissantes pour opérer cette véritable « transsubstantiation » de leur patrimoine dans une musique de notre époque. Le sixième Testimonium (qui se tient tous les trois ans à Jérusalem et à Tel-Aviv) vient. d'en donner la preuve une nouvelle fois avec une Ode de Léon Schidlowsky qui, malgré l'utilisation de toutes sortes de moyens modernes, est incapable de retrouver l'unité et la force d'un texte apocalyptique de l'Ascension de Moise.

De ce fait, les plus belles créations

du festival sont dues à des musiciens etrangers non juifs. Xenakis, qui avait déjà créé ici le prodigieux M'Shima en 1976, a écrit Shaar (la Porte) d'après une légende de magie noire sur « la mort borrible de Joseph de la Raina », un magicien aux prises avec les démons, sans nullement faire appel à des procédés descriptifs ; mais ces vagues de glissando, montant puis retombent comme un effort brisé, ces jeux de trémolos, ces cris de sorcière sur deux notes qui s'entremêlent à tout l'orchestre, cette pluie terrible de dessins sabrés et répétés, ces figures qui sont du pur Xenakis, doment ane œuvre d'un intense pouvoir d'évocation, jusqu'à cette conclusion où une arabesque dure sur un motif cabossé, qui circule à travers l'or-chestre, pourrait suggérer la fuite du nitoyable héros à travers « la Porte » de la mort.

Le Concerto de l'ame, pour violon et orchestre à cordes, de l'Espagnol Tomas Marco est au contraire inspiré par un texte anonyme, la prière devant Dieu. Curieusement, le soliste ne semble pas y jouer le rôle mise - comment ne pas penser que

Reche Freier était la femme du

grand rabbin de Berlin, En 1931

- elle aveit trente-huit ans --

elle eut soudain la conviction que

l'existence des juifs en Allema-

gne ne reposeit sur rien de solide

et qu'il fallait absolument qu'ils

rejoignent leur seule vraie terre,

la Palestina. Son mari était d'un

tout autre avis : les juifs avaient

des situations confortables et

formaient à Berlin une commu-

nauté cariaitement implantée et

Mais Recha Freier était déjà la

femme indomptable qui, à

quatre-vingt-dix ans, continue à

dirioer d'une main ferme le festi-

val Testimonium, veillant au

moindre détail, obtenent des

compositeurs les plus célèbres (Kagel, Xenakis, Stockhausen,

Halffter, Nunes, etc.) qu'ils s'ins-

Elle se senteit une vocation

impérieuse, prévovant sans

doute une apocalypse indis-tincte, et elle agit. Elle décide d'envoyer en Palestine des juifs

très jeunes et en aussi grand nombre que possible. Mais com-

ment convaincre les parents,

alors qu'i-litler ne semblait en-

core qu'un agitateur sans ave-

nir ? Et même ceux qui prêtaient

une oraille amicale à ce projet

objectaient : « Ne vaut-fi pas mieux qu'ils fassent à Berlin leurs

études, et partent comme avo-

cats, médecins, professeurs ? > Mais, pour elle, il fallalt que les

juifs acquièrent leur formation sur la terre même d'Israël. Et, dès 1932, elle fit partir de nom-

breux jeunes, de façon double-

ment clandestine, car s'ils quit-

taient l'Allemagne sans

passeport, en Palastina aussi ils

pirent de l'héritage cultural juif.

principal; il plane, solitaire, en cette histoire et cette conclusion belles harmoniques, en glissando et sont une parabole de l'existence en lignes chromatiques, - au milieu d'un orchestre beaucoup plus actif. sur des rythmes assez rudes et dynamiques au début, - qui s'épanonis sent ensuite en un andante admirable aux nappes mouvantes et contemplatives s'élevant des profondeurs vers l'aigu.

### Vers la terre promise

L'œuvre la plus significative, si-non la mieux réussie de ce Testimonium, était un opéra en un acte, dont Recha Freier a écrit elle-même le livret et qui apparaît un peu comme son testament. Elle a pris pour thème la vie de Süsskind von Trimberg, un Minnesänger dont il ne reste qu'une douzaine de chansons, dont on sait seulement qu'il eut une existence malheureuse et persécutée; et l'on a tout lieu de croire que ce fut parce qu'il était juis, en se fondant sur son nom très caractéris tique et sur son inspiration qui, au hen de l'amour courtois et des aventures chevaleresques, célèbre piutôt la famille.

En quatorze tableaux rapides, Recha Freier construit avec autant de charme que d'émotion, et un sens aigu du théâtre, une légende pour ce personnage marqué par la « malé-diction » : sa naissance, l'incendie de la maison et l'assassinat de ses parents, ses françailles brisées par son maître et futur beau-père, les humi-liations que lui inflige un ami d'enfance, ses succès dans un concours de chanteur, suivis de son expulsion comme juif, enfin sa mort.

Malheureusement, le compositeur Mark Kopytmann (d'origine russe) et le metreur en scène allemand Uwe Scholz ont quelque pen dé-formé la pensée de l'auteur, fante d'avoir saisi son intuition mystique, qui était, à travers un style d'imagerie populaire, de montrer que, par-delà les persécutions répétées, le destin des juifs a un sens, une fina-

Satan, qui joue dans l'œuvre un rôle essentiel, peut bien se moquer du dessein de Dieu, du « peuple 6lu » et des objurgations « sio-nistes » d'un prophète qui semble favoriser ses entreprises de destruc-tion, malgré lui, le salut messianique viendra, comme l'annonce la scène finale où après le triomphe de Sajuive du matin, très limpide, qui intan, on voit Süsskind entraîner dervite l'âme à briller de tout son éclat rière lui des centaines d'enfants vers le haut du théâtre, vers la terre pro-

devalent entrer en cachette, les

Anglais interdisant l'immigration

Quand le nazisme triomphe,

Mª Fraier eut moins de mel à

convaincre ses coreligionnaires

mais on imagine la difficulté

d'établir et de maintenir les fi-

lières de ces évasions, qui se

sont montées à plusieurs di-

zaines de milliers de jeunes Alje-

La répression grandissant, il

n'éteit plus possible de vivre à

Berlin. Le rabbin Fraier et ses fils

décidèrent en 1937, de partir

pour Londres. Se femme refusa

tout net : elle voulait rester, pour

poursuivre sa têche. Ce furent

des adieux déchirants ; tous

étaient certains de ne iamais plus

La guerre interrompit les tiai-

sons postales. Recha Freier était

comme morte pour sa famille. Et pourtant, un jour de 1942, un de

ses fils, stupéfait (c'est à lui que

nous devons ces renseigne-

ments), tomba, au coin d'une rue

de Tel-Aviv, sur se mère et sa

sœur qui, traquées de toutes

parts à Berlin, avaient trouvé le

moyen à leur tour de traversei

l'Europe centrale en feu, dominée

per les nezis, pour rejoindre la

autant sa tache achevés et conti-

nua à ramener les enfants d'is-rael dispersés, de tous pays et

de toutes couleurs. Les demiers arrivés sont des Éthiopiens. On

évalue à deux cent mille les pro-

tégés de cette grand-mère sio-

niste arrivés au pays de leurs an-

Mª Freier ne crut pas pour

juive (jusqu'en 1934).

Recha Freier, une grand-mère sioniste

mands.

même de Recha Freier?

Or la mise en scène (qui s'achevait par un grossier contre sens, heureusement corrigé à la seconde représentation) est dépourvue de souffle et adopte les miguardises d'un mystère de pacotille, aggravées par une gestique et des danses qui se veulent modernes et ne sont que saugrenues. Et la musique mélange sans rime m raison le grégorien, le chant populaire, les développements sy-phoniques pompeux, d'interminables vocalises et tout un arsenal de procédés contemporains déjà pous-sièreux... Pour illustrer à grand peine un sujet que visiblement le compositeur ne seut pas.

Pourtant, une réelle ferveur passe à travers le jeu des acteurs et des nombreux figurants, visiblement heureux de participer à cette fres-que colorée, inspirée par leur héri-tage culturel; en ceia du moins, l'ambition de l'œuvre a été récompensée. Nous ne citerons que Yaron Windmiller, dans le rôle principal, qui a chanté avec une profonde émotion un admirable minnesang original d'un troubadour légendaire, Tous les interprêtes de ce sixième Testimonium sont d'ailleurs à félici-ter, en particulier l'orchestre de Jéalem et les deux chefs, Juan Pablo Iszquierdo et Thomas Baldner.

JACQUES LONCHAMPT.

### **THÉATRE**

# « COLÈRE » d'après Fritz Zörn

Deux jeunes -- comment dire ? -- « théâtrologues », ou « dramaturgistes », Anne-Françoise Benhamou et Dominique Féret, présentent au Studio-Théâtre de Vitry une adaptation du livre de Fritz Zorn, Mars, qui a rencontre en France une grande audience.

Atteint d'un cancer à l'âge de trente ans, Fritz Zorn cessera de vivre deux aus plus tard, après avoir écrit un livre où il décrit son cancer comme une maladie de l'esprit, qui aurait été suscitée par sa difficulté à vivre. Comme si lè corps avait pris la parole, et Fritz Zörn essaie, par l'écriture de Mars, de répondre directement à cette parole, d'essayer peut-être de trouver avec elle une complicité.

Avec leur adaptation scénique, appelée Colère, Anne-Françoise Benhamou et Dominique Féret s'emploient à montrer Fritz Zorn en personne, chez lui, dans sa souf-france, sa solitude, et dans sa médi-

C'est fait avec beaucoup d'intelligence et de retenue. Et l'acteur François Michaux se montre toujours remarquable dans les exercices de cette nature, car il sait - déchosifier - le corps, le regard, la voix, mais sans maniérisme aucun, et en sauvegardant une fraîcheur d'air, comme une pureté matinale.

★ Théâtre Jean-Vilar, à Vitry, les 3, 4 et 5 février à 21 h. Dimanche 6, à 17 h.

### L'EDEN CINEMA, avec Ninon Ozanne

# Duras revisitée

Ninon Ozanne et Lucien Melki proposent une nouvelle présentation de l'Eden cinéma, la pièce de Marguerite Duras qui avait été mise en scène, à sa création en 1977, par Claude Régy.

Comme dans son roman Barrage contre le Pacifique. Marguerite Duras évoque, dans l'Eden cinéma. son enfance en Indochine, avec un frère, et une maman qui, après avoir exercé dans l'enseignement, avait tenu l'emploi de pianiste dans un cinéma de Salgon, puis s'était ruinée dans des tentatives d'exploitation agricole.

Marguerite Duras est, avec Samuel Beckett, notre premier écri-vain vivant de théâtre (il faut en effet classer à part un homme comme Richard Demarcy qui n'est pas un auteur de texte uniquement, qui crée un théâtre entier où le texte s'inscrit dans l'image, le mouvement, les sons, etc.).

Il est donc toujours intéressant de voir une nouvelle mise ne scène d'une œuvre de Marguerite Duras, puisque dans l'ensemble ses pièces sont comme « définies d'abord » par Claude Régy, qui les met en scène en première instance, et cela dans un même style, monocorde, ralenti, sur un ton incantatoire, qui certes confère à ces pièces de Duras une belle structure et une sorte dimen-sion spirituelle, mais qui atténue

pour une part leurs qualités sensi-bles, et même leurs « informations ». A ce propos, remarquons que Marguerite Duras, lorsque dans ses films elle lit elle-même ses textes, use d'une voix non distanciée, naturelle et simple, tout en leur gardant leur horizon - métaphysique -.

Ninon Ozanne et Lucien Melki permettent de revoir l'Eden Cinéma au moyen d'une mise en scène moins « noble », plus prosaïque et affectueuse que celle de Régy, et cela place dans un jour plus franc plusieurs composantes de la pièce, la malhonnêteté des administrateurs. le dénuement des « petits Blancs ». l'irréalisme colonial.

Par de simples gestes, concrets, physiquement justes, Huguette Fa-get exprime très bien l'usure et l'entêtement de la mère, qui perd peu à peu l'esprit tant la lutte la fatigue. Le jeune Philippe Lebas, venu de Strasbourg, jone le frère avec une science très sure, et essacé. Dans le rôle de Suzanne - qui est en fait Marguerite Duras jeune fille - Ninon Ozanne nous fait touchet à la fois une mémoire, un oubli, un corps, une jeunesse, une conscience, un amour, elle est très attachante.

MICHEL COURNOT.

± Lucernaire, 18 h 15.

### CINÉMA

### « L'EIL DU TIGRE », de Sylvester Stallone

### Finissons-en avec les maches du riné

Le succès de Rocky, réalisé par John Avildsen en 1976, fit une ve-dette de Sylvester Stallone, Ce n'est pas un très bon acteur et il n'est pas très beau mais son personnage de petit boxeur sans gloire devenant un champion s'est accordé au mythe toujours vivace de la « réussite américaine ». Stallone s'est fait metteur en scène pour Rocky II où le chambion se mariait et continuait son ascension et pour cet Deil du tigre ( Rocky III ) où viennent les jours de déveine, le défi fulgurant d'un boxeur noir, Clubber Lang. Clubber Lang a « l'œil du tigre » qui fit autrefois la force de Rocky Balboa.

Sylvester Stallone fait de la mise en scène au punching-ball, retrouve les recettes efficaces des . « films d'action » sans temps morts et nous en met, c'est le cas de le dire, plein la vue. La violence des films sur la cela marche, une trolsième fois, avec les tourments de l'idole détrônée et les matches spectaculaires dont la sonorisation des coups portés asaommerait un troupeau de bœufs.

Ce nouveau Rocky, comme les autres, plus que les autres, exalte le machisme des musclés aux corps luisants de sueur, vrais hommes préoccupés d'en avoir ou pas (Rocky Balboa est surnommé « l'étalon italien ») s'affrontant pour prouver leur virilité - proclamée ou mise en doute dans les empoignades oratoires et sportives des adversaires. I serait peut-être temps d'en finir evec ces machos du ring. Mais Sylvester Staffone, qui a poutant tenu d'autres rôles, semble vouloir se maintenir dans la mégalomanie de cet univers.

JACQUES SICLIER. \* Voir les films en exclusivité.

■ Les « Golden Globes », décernés par l'association de la presse étrangère à Los Angeles, sont remportés en majoiće par *G*au dhi, de Richard Attenberough, avec Ben Kingstey, et Tootsie, de Sydney Pollack, avec Dustiu Hoffman. Le film E.T., les actrices Meryl Streep et Julie Andrews figurent

GRAND NORMANDIE - REX - PHELICIS MATIGNON - HIGC ERMITAGE HGC BOHLEYARD - PARAMOUNT MARIYAUX - HGC OPERA - HGC ODEON STUDIO ALPHA • UGC MONTPARNASSE • UGC ROTONDE • UGC GOBELINS MESTRAL - MAGIC CONVENTION - UGC GARE DE LYON - 3 SECRETAN 3 MURAT - LES MAGES - CIME BEAUDOURG LES HALLES 14 JUILLET BEAUGRENELLE - PARAMOUNT MAHLOT

MELES Montreeil • CARREFOUR Pontin • ARTEL Mogent • ARTEL Criteil
ARTEL Rossy • ARTEL Morne La Volide • FLANADES Survalles • PARMIOR Authory
CLUB Colombes • LES PERRAY Ste-Geneviève-des-Bois • BUXY Val d'Yerras
CALYPSO Viry-Chátillou • PARAMOUNT La Vorenne • CYRANO Versoilles
FRANÇAIS Enghion • ALPHA Argenteeil • 3 PIERROTS St-Cloud • DOMINO Montes
ROBESPIERRE Vitry • ARCEL Corbeil • UGC Poissy • P.B. Certy
ULIS 2 Orsny • MEAUX 1.2.3.4 • VILLAGE Novilly • 9 DEFENSE-4 TEMPS

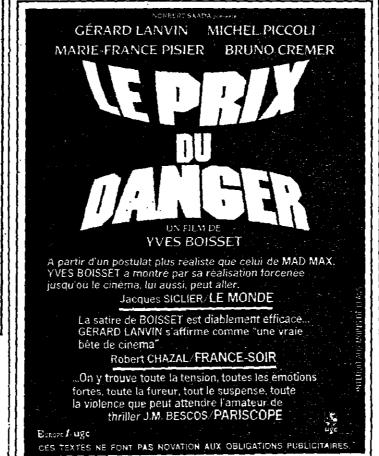

# **VARIÉTÉS**

### CHARLÉLIE COUTURE A L'OLYMPIA

# Chansons en noir et blanc

Depuis sa première appari- un personnage avec une virudans un lieu (la Péniche) un peu égaré où aurait pu se dérencontre sous une lumière mené une drôle d'aventure, enregistrant trois albums (distribués par Phonogram), fabriquant, inventant des images et des sons, des sentiments et des impressions brûlantes, recherchant la chaleur d'un concert, jouant avec le rock et tout ce qu'il contient d'incertitudes et de fan-

Charlélie Couture est à Le 2 février, devant une salle archicomble, il s'est roulé dans le rock fraternel, il a chanté ses blues narquois, rocailleux, ses ballades portées par une tension intérieure irrésistible, et où la vie passe un peu comme une pochette sur-

blanc de Charlélie Couture ne de Nancy, qui dessine encore aujourd'hui des caricatures et J'continue, i' continue, les expose parfois, installe un décor, un climat avec une simplicité troublante, multiplie les images fortes, émotionnelles, investit complètement

tion à Paris, à la fin de 1980, lence tranquille, avec une acuité sarcastique. Rien de plus directe que l'écriture de rouler une de ses histoires de Charlélie Couture. Rien de plus moderne non plus, avec bleuté. Charlélie Couture a des chansons qui sont comme autant de séquences d'un film encore inachevé où court le vague à l'âme, le sens du dérisoire, le désir plus ou moins confus de ne pas trop se presser, et où les principaux personnages sont des gens bien ordinaires, souvent paumés, seuls devant les autres et qui ont trop d'orgueil pour demander secours.

Avec Charlélie Couture, les mots coulent, fluides, sur la musique. Et la voix cassée, nasillarde, vend admirablement le tout. Dans une chanson en forme d'hommage à Kérouac, Couture parle aussi bien de lui-même lorsqu'il dit : « Y'en a qui courent comme

des (coupables, Les chansons en noir et Y'en a qui roupillent comme | des lézards, sont pas entachées de clichés. Lui. il savoure l'inexplicable L'ancien élève des beaux-arts Il fait la route comm'un [pel'rin. Les yeux ouverts sans ticket

[de retour. » CLAUDE FLÉOUTER.

★ Olympia, 21 heures.



SINOPOLI POLLINI MANZONI-MAHLER

LOC. 563-88-73



THÉATRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES Vendredi 11 février, 20 h 30 RÉCITAL DE GUITARE JULIAN BREAM BACH - DOWLAND - ALBÉNIZ - LOC. 723-47-77 -

CURENAUD BARRAULT

THEATRE DU ROND POINT PELUT ROND-POINT L'AMBASSADE de Mrozek Pascale de Boysson Hammou Graîa Philippe Laudenbach Jean Rougerie Laurent Terzieff location par tél. 256.70.80 et agences

M An Festival de Montreux-Verey. Yves Petit de Voize saccédera au directeur artistique actuel, le chef d'orches-tre, René Klopsenstein.

[Yves Petit de Voize a été, depuis 1968, conférencier aux Jeunesses Musicales de France, producteur à Radio-France, animateur de l'Aoûtmusical » de Saint-Maximin et à la Fondation Maeght. Directeur artistique de

la saison Musicale de la Fondation Royaumont jusqu'en 1978, il fonde en 1973, l'Académie-Festival des Arcs (Savoie) qui accueille, en été, 800 jeunes musiciens et danceurs venus recevuir l'enseignement d'artisses tels que : Emmanuel Krivine, Oscar Ghiglia, Pierre Amoyal, Maurice Gondron, Andras Adorjan, Gérard Poulet et Matt Mattox, Bill Evans, Gigi Ceutleann, Robert North Toriette Contraces en l Robert North, Taniata Grantzega, etc.]

# théâtre

A la suite de la grève dans les théâtres nationaux, les spectacles de l'Opèra et de l'Odéon sont annulés.

### LES SPECTACLES NOUVEAUX

LE MONDE EST PETIT ET LES PYGMÉES AUSSI - Splendid Saint-Martin (208-21-93), 20 h 30. TROUBADOURS DE PENDULE -Lucernaire (544-57-34), 22 h 15. ATTILA DOUNAI — Enghien, Casino

Les salles subventionnées et municipales

CHAILLOT (727-81-15) Grand Théatre, 20 h: Hamlet. – Théatre Gémier, 20 h 30 : le Songe d'une nuit d'été.

TEP (797-96-06), 20 h 30 : l'Oiseau vert. BEAUBOURG (277-12-35) Débats-Rencontres Musée, 18 h 30 ; Conversation-rencontre B.P.I.; Modernité et terreur ; à 20 h 30 : Débat avec Fenposition - Ferra-t-il beau demain ? - . Cinéma-Vidéo, 18 h : Christian Lebrat. - Concerts, 20 h 30 : L'itinéraire (cu-vres de S. Bussoti, M. Kagel, J. Evange-

THÉATRE MUSICAL DE PARIS (261-19-83), 20 h 30 : la Veuve joyeuse. THÉATRE DE LA VILLE (274-22-77), 18 h 30 : Dennis Wayne and dancers : 20 h 30 : les Bas-Fonds.

### Les autres salles

A DEJAZET (887-97-34), 22 h 30 : Rose ANTOINE (208-77-71), 20 h 30 : Coup de

ARC (723-61-27), 20 h 30 : le Baigneur, Piano check up. ASTELLE - THÉATRE (238-35-53),

ATELIER (606-49-24), 21 h : L'Amour

VIGIT U EISS.

CITE INTERNATIONALE (589-38-69),
Grand Théâtre, 20 h 30 : la Mère ; Resserre, 20 h 30 : les Larmes amères de Petra Von Kant ; Galerie, 20 h 30 : l'Etran-

COMEDIE CAUMARTIN (742-43-41), COMEDIE DES CHAMPS-ÉLYSÉES (720-08-24), 20 h 45 : Comédie passion.

COMEDIE ITALIENNE (321-22-22).

20 h 30 : Noblesse et bourgeoisie.

COMEDIE DE PARIS (281-00-11).

THÉATRE DU TOURTOUR (887-20-48), 18 h 30 : la Crosse en l'air; 20 h 30 : Le mal court; 22 h 30 : Donnez-20 h 30 : la Nuit des Alligators. DEUX-PORTES (361-49-92), 20 h 30 : TRISTAN-BERNARD (522-08-40),

nouveau

drouot

Hötel des ventes, 9, rue Drouot - 75009 Paris

Téléphone: 246-17-11 - Télex: Drouot 642260

Informations téléphoniques permanentes : 770-17-17

Compagnie des commissaires-priseurs de Paris les expositions auront lieu la veille des ventes, de 11 à 18 heures

sauf indications particulières

SAMEDI 5 FÉVRIER à 16 b. (exposition de 11 à 15 h 30)

LUNDI 7 FÉVRIER (exposition samedi 5) S. 13 - Objets d'ameublement. M= PESCHETEAU, PESCHETEAU-BADIN,

MARDI 8 FÉVRIER (exposition lundi 7)

MERCREDI 9 FÉVRIER (exposition mardi 8)

MERCREDI 9 FÉVRIER à 16 h 30 (exposition de 11 à 16 h)

VENDREDI 11 FÉVRIER (exposition jeudi 10)

S. 9 - Tableaux XIX\*, argenterie, métal argente. Objets d'art et neublement XVIII- et style. Mobilier 1900. Mr BOISGIRARD, de HEECKEREN.

S. 14 - Tableaux. Sibelots Meubles anciens et style. M= AUDAP, GODEAU,

VENDREDI 11 FÉVRIER

ETUDES ANNONÇANT LES VENTES DE LA SEMAINE ADER, PICARD, TAJAN - 12, rue Favart (75002) 261-80-07. AUDAP, GODEAU, SOLANET - 32, rue Drouot (75009), 770-67-68. BINOCHE, 5, rue La Boétie (75008), 265-79-50

BOISGIRARD, de HEECKEREN - 2, rue de Provence (75009), 770-81-36. Catherine CHARBONNEAUX, 134, Faubourg Saint-Honoré (75008).

CORNETTE DE SAINT-CYR - 24, avenue George-V (75008), 720-15-94.

NERET MINET, 31, rue Le Peletrer (75009), 770-07-79. PESCHETEAU, PESCHETEAU-BADIN, FERRIEN - 16, rue de la Grange-E

LANGLADE - 12, rus Descombes (75017), 227-00-9 1.
LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD (anciennemnt RHEIMS LAURIN), 12, rus

S. 1 - Tapis d'Orient. Mª ADER, PICARD, TAJAN. M. Berthéol.

1 - Art russe. Mª CORNETTE DE SAINT CYR.

ubles. Mª NERET MINET.

le SLANC - 32, avenue de l'Opéra (75002), 268-24-48.

S. 10 - Bijoux. Bibelots. Mt Le Blanc.

MM. Fabre et Marcilhac.

SOLANET.

S. 3 - Bijoux, argenterie. Mª LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR.

S. 14 - Bons meubles. Objets mobiliers. Mª Ader, Picard. Talan.

tapis d'Onent. Mª CHARBONNEAUX.

S. 2 - Pâtes de verre, bronzes, woires. Mª Binoche.

EDOUARD-VII (742-57-49), 21 h.: la VARIÉTÉS (233-09-92), 20 h 30 : l'Eti-

ESCALIER D'OR (523-15-10), 20 h 30 :

FONDATION DEUTSCHE DE LA MEURTHE (258-67-55), 20 h 30 : Tambours de la nuit. FONTAINE (874-74-40), 20 h 15 : Vive les femmes : IL 20 h 30 : S. Joly. GAITÉ-MONTPARNASSE (322-16-18), 20 h 30 : la Chienne dactylographe. GALERIE 55 (326-63-51) 21 h : A Separate Peace - After Magritte.

HUCHETTE (326-38-99), 19 h 30 : la Cantatrice chauve ; 20 h 30 : la Leçon ; 21 h 30 : le Cirque. LA BRUYÈRE (874-76-99), 21 h.: Au LIERRE-THEATRE (586-55-83).

20 h 30 : Armaguedon. LUCERNAIRE (544-57-34), L 19 h : Moman: 21 h: Six heures au plus tard; 22 h 15: Tchoufa; IL 18 h 15: Eden Ci-

COMÉDIE-FRANÇAISE (296-10-20), MADELEINE (265-07-09), 20 h 45 : la MATHURINS (265-90-00), 21 h : l'Avantage d'être cons

MICHODIÈRE (742-95-22), 20 h 30 : le Vison voyagem MARIGNY, salle Gabriel (225-20-74). 21 h : l'Education de Rita.

MICHEL (265-35-02), 21 h 15 : On dinera MOGADOR (285-28-80), 20 h 30 : Un grand avocal. MONTPARNASSE (320-89-90), 21

R. Devos; Petit Montparnasse 21 h : Trois fois rien. CELVRE (874-42-52), 20 h 30 : Sarah ou

PALAIS DES GLACES (607-49-93), 20 h 30: Mariage blanc. PALAIS-ROYAL (297-59-81), 20 h 45: ja Fille sur la banquette arrière.
PENICHE-THEATRE (245-18-20),

POCHE (548-92-97), 21 h : le Butin. POTENIERE (261-44-16), 20 h 45 : Sol : je m'égalomane à moi-même. SAINT-GEORGES (878-63-47), 20 h 45 :

TAI THÉATRE D'ESSAI (278-10-79), 20 h 30 : Freud ; 20 h 30 : huis clos. THÉATRE DES DÉCHARGEURS (236-00-02), 18 h 30 : Portraits d'amis; 20 h 30 : Yes, peut-être ; 22 h : Voyageur

tne.

ATHÉNÉE (742-67-27), 18 h 30 : le Disert II : 21 h : lda.

BOUFFES PARISIENS (296-60-24), 20 h 30 : En sourdine, les sardines.

CARTOUCHERIE, Théâtre du Soleil (374-24-08), 18 h 30 : la Nuit des rois : Théâtre de la Tempête (328-36-36), 20 h 30 : le Roi des Aulnes.

CARTOUCHERIE, Théâtre du Soleil (374-24-08), 18 h 30 : la Nuit des rois : Théâtre de la Tempête (328-36-36), 20 h 30 : le Roi des Aulnes.

CARTOUCHERIE, Théâtre du Soleil (374-24-08), 18 h 30 : la Nuit des rois : Théâtre de la Tempête (328-36-36), 20 h 30 : le Roi dan d'appet Theater.

CARTOUCHERIE, Théâtre du Soleil (374-24-08), 18 h 30 : la Nuit des rois : Théâtre de la Tempête (328-36-36), 20 h 30 : le Roi dan d'appet Theater.

CARTOUCHERIE, Théâtre du Soleil (374-24-08), 18 h 30 : Conte cruel.

CARTOUCHERIE, Théâtre du Soleil (374-24-08), 18 h 30 : Conte cruel.

CARTOUCHERIE, Théâtre du Soleil (374-24-08), 18 h 30 : Conte cruel.

CARTOUCHERIE, Théâtre du Soleil (374-24-08), 18 h 30 : Conte cruel.

CARTOUCHERIE, Théâtre du Soleil (374-24-08), 18 h 30 : Lonte cruel.

CARTOUCHERIE, Théâtre du Soleil (374-24-08), 18 h 30 : Lonte cruel.

CARTOUCHERIE, Théâtre du Soleil (374-24-08), 18 h 30 : Lonte cruel.

CARTOUCHERIE, Théâtre du Soleil (374-24-08), 18 h 30 : Lonte cruel.

CARTOUCHERIE, Théâtre du Soleil (374-24-08), 18 h 30 : Lonte cruel.

CARTOUCHERIE, Théâtre du Soleil (374-24-08), 18 h 30 : Lonte cruel.

CARTOUCHERIE, Théâtre du Soleil (374-24-08), 18 h 30 : Lonte cruel.

CARTOUCHERIE, Théâtre du Soleil (374-24-08), 18 h 30 : Lonte cruel.

CARTOUCHERIE, Théâtre du Soleil (374-24-08), 18 h 30 : Lonte cruel.

CARTOUCHERIE, Théâtre du Soleil (374-24-08), 18 h 30 : Lonte cruel.

CARTOUCHERIE, Théâtre du Soleil (374-24-08), 18 h 30 : Lonte cruel. THEATRE DE L'EPICERIE (272-23-41), 18 h 30 : Guide des convenances 1919 : 20 h 30 : Conte cruel.

CINQ DIAMANTS (580-18-62), 21 h: la THEATRE DE LA PLAINE (842-Mort d'Elsa.

CITE INTERNATIONALE (589-38-69), THÉATRE PRÉSENT (203-02-55).

THEATRE 14 (545-49-77) : Une minute THEATRE DU ROND-POINT (256

70-80), Grande salle, 20 h 30 : Dylan ; petite salle, 20 h 30 : l'Ambassade. moi signe de vie. 21 h : Point H.

YMNASE (246-79-79), 21 b : G. Be ary, J. Ada.

OLYMPIA (742-25-49), 21 h : Ch. Cou-PALAIS DES CONGRÉS (758-13-03), 21 h · M. Sardou.

TROTTOIRS DE BUENOS-AIRES (260-44-41), 21 h 30 : L. Rizzo, M. Fer-

### Les chansonniers CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (278-

44-45), 21 h : A la courte-nav THÉATRE DES DEUX-ANES (606-

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles «LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES» 704.70.20 (lignes groupées)

> (de 11 heures à 21 heures, sauf les dimanches et jours fériés)

### Jeudi 3 février

Les cafés-théàtres

AU BEC FIN (296-29-35) 20 h 30 : Tobu-Bahut ; 22 h : le Président. BEAUBOURGEOIS (272-08-51) 19 h 30 :

BLANCS-MANTEAUX (887-15-84) I: 20 h 15: Areub = MC2; 21 h 30: les Démones Loulou: 22 h 30: Des bulles dans l'encrier. — II : 20 h 15 : Philippe Ogouz tout a changé : 21 h 30 : Qui a tué Betty Grandt ? ; 22 h 30 h : Version origi-

CAFÉ D'EDGAR (322-11-02) 1 : 18 h 30 : Laissez chanter les clowns; 20 h 30 : Tiens, voilà deux boudins; 21 h 30 : Mangeuses d'hommes; 22 h 30 : L'amour, c'est comme un bateau blanc. - II : 20 h 30 : Les blaireaux sont fatigués ; 22 h : Une goutte de sang dans le

glacon.

CAFÉ DE LA GARE (278-52-51)

20 h 15: M. Lagueyrie: Rouleur; 22 h:
Tragédie su radar.

LE FANAL (233-91-17) 20 b : la Musica ; 21 h 15 : J. Menaud-Étoiles rouges. LA GAGEURE (367-62-45), 22 b : la Gar-LES LUCTOLES (526-51-64) 20 h 30:

LE PETIT CASINO (278-36-50) 21 h : X. Lacouture ; 22 h 30 : Douby. POINT-VIRGULE (278-67-03) 20 h 15 : Tranches de vie : 22 h 30 : Elle voit des RESTO SHOW (508-00-81) 20 h 30 : Le

chemin des dames ; 21 h 45 : Et si c'était vrai SENTIER DES HALLES (236-37-27) 20 h 15 : On est pas des pigeons ; 22 h : Autant en emporte le banc. SPLENDID SAINT-MARTIN (208-

21-93) 22 h : Albert. LE TINTAMARRE (887-33-82) 20 h 15 : Phèdre: 21 h 30: Apocalypse Na. THÉATRE DE DIX HEURES (606-07-481 20 h 30: Excuse-moi si je te coupe; 21 h 30: Les huitres ont des bèrets; 22 h 30: Nitro Goldwyn-Pinson. VIEILLE GRILLE (707-60-93) 20 h 30 : C. Zarcate, les Mille et Une Nuits.

### Le music-hall

BOBINO (322-74-84) 20 h 45 : B. Hailer. CENTRE MANDAPA (589-01-60), 20 h 30 : B. de la Salle et Clio. ELDORADO (208-45-42), 20 h 30 :

LUCERNAIRE (544-57-34), 22 h 30 : MARIGNY (256-04-41), 21 h : Thierry Le

THEATRE DE LA PORTE SAINT-MARTIN (607-37-53), 20 h 30 :

### La danse

A DEJAZET (887-97-34), 18 h 30 : Salé-GRAND HALL MONTORGUEIL (296-04-06), 20 h 30 : Ballet Rodeo. PALAIS DES SPORTS (828-40-90). 20 h 30 : Ballet du XX siècle.

### Les concerts

C.R.E. A&T, 20 h 30 : Y. Coueffe, R. Jean-Marie, M. Baudat (Vivadi, Corelli). LUCERNAIRE, 19 h 45 : Ch. Buchs (Brahms, Beethoven, Ravel...); 21 h : Abelone, D. Guiot, S. Joly.

SALLE GAVEAU, 20 h 30 : A. Ruiz Pipo (Soler, Mozzat, Beethoven...).
EGLISE SAINT-THOMAS-D'AQUIN. 20 h 45 : P. Togni (Couperin, Togni,

TH. DE L'ALLIANCE, 20 h 30 : Opéra de Varsovie, dir. R. Satanowski (Rudzinski : les Mannequins). SALLE PLEYEL, 20 h 30 : M. Cals (Rivier, Jolas, Honegger).

### Jazz, pop, rock, folk

CASINO DE PARIS (285-00-39), 20 h 30 : Randy Newman. CAVEAU DE LA HUCHETTE (326-65-05), 21 h 30 : S. Guérault. CHAPELLE DES LOMBARDS (357-24-24), 22 h 30 : Agbavia.

CLOTTRE DES LOMBARDS (233-54-09), 20 h : P. Meige, 23 h : Azzquita.

DEPOT-VENTE (637-31-87), 21 h 30 :

ESPACE JAPON (260-69-30), 19 h : Trio Butterfly. FORUM (297-53-39), 21 h : Ch. Vander

Alien Quartet. NEW MORNING (523-51-41), 21 is 30 : B. Aleschul, E. Rava, M. Hélias. PALACE (246-10-87), 21 h : Package Punk ; Gap Band, Yardrough and People.

PETIT JOURNAL (326-28-59), 21 h 30: Watergate Seven + One.

PETIT OPPORTUN (236-01-36), 23 h:
J. Gourley, P. Michelot, Ph. Combelle.

RADIO-FRANCE, Anditorium 106 (524-15-16), 18 h 30: Standard Jazz Quartet.

SLOW CLUB (233-84-30), 21 h 30 : Cl. SUNSET (261-46-60), 23 h : Panam fa-

(626-10-96).

# En région parisienne

ANTONY, Th. F.-Gennier (666-02-74) 20 h 30 : L'Opéra de Smyrne. AUBERVILLIERS, Théâtre de la Com-mune (833-16-16) 20 h 30 : Diderot à Pe-BOULOGNE-BILLANCOURT, T.R.B. (603-60-44), 20 h 30 : Le Malade imagi-

CHATTLLON, C.C.C. (657-22-11) 21 h :

(899-94-50) 20 h 30 : les Trois Mousque-taires ; Comédie de Crétail (339-21-87), 20 h 30 h : Chattelise, ma Chattelise. IVRY, Th. des Quartiers (672-37-43). 20 b 30 : T'Chovn. MAISONS-ALFORT, (375-72-28) à 20 h 45 : le Ballet du Rhin.

MONTREUIL, Théâtre (858-65-33), 21 h : le Temps des cerises. VINCENNES, Th. D. Sorano (374-73-74) 21 h : Le Cormoran de Bougainville.

# cinéma

# <u>La Cinémathèque</u>

CHAILLOT (784-24-24) 15 h. hommage à René Clair : la Belle Ensorceleuse : 19 h. Hommage à L. Comencial : la Traite des Blanches : 21 h. l'Anniversaire de Thomas, de

REAUBOURG (278-35-57) 15 h, Son homme, de T. Garnett: 17 h, De l'influence des rayons Gamma sur le comportement des marguerites, de P. Newman; 19 h, hommage à D. W. Griffith: Falsely Acoused!: Old Isaacs the Pawabroker; E. A. Poe; A. Drunkard's reformation; The Lonely Villa.

# Les exclusivités

AMERIQUE INTERDITE (A., v.f.) (°°): Rio-Opéra, 2° (742-82-54); U.G.C. Odéon, 6° (325-71-08). AMITYVILLE II (LE POSSEDE) (A, v.o.) (\*\*): Marbeuf, 8\* (225-18-45). -(V.f.): U.G.C. Opéra, 2\* (261-50-32). ANNIE (A., v.o.) : Ambassade, 8 (359-

H-9-08).

ANTONIETA (Fr.-Mex., v.o.): Forum, 1<sup>et</sup> (297-53-74): Hautefeuille, 6<sup>et</sup> (633-79-38); Publicis-Saint-Germain, 6<sup>et</sup> (222-72-80); Monte-Carlo, 8<sup>et</sup> (225-09-83); Elysées-Lincoln, 8<sup>et</sup> (359-36-14); Parnassiens, 14<sup>et</sup> (329-83-11). – V.f.: Impérial, 2<sup>et</sup> (742-72-52); Montparnos, 14<sup>et</sup> (327-52-37); Convention-Saint-Charles, 15<sup>et</sup> (790-31-00). (579-33-00).

'AS DES AS (Fr.) : Berlitz, 2 (742-60-33); Gaumont Ambassade, 8: (359-19-08); Hollywood Boulevard, 9: (770-10-41); Montparnasse Pathé, 14: LES AVENTURES DE PANDA (Jap.):

Gaumont-Richelieu, 2 (233-56-70). – V.f.: Templiers, 3 (272-94-56): Ambas-sade, 8 (359-19-08). LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE (A., v.a.): George-V, 8 (562-41-46). - (V.f.): Trois Haussmann, 9 (770-47-55). LA BALANCE (Fr.): Marienen, 8 (359-92-82) : Paramount Opéra, 9- (742-56-31) : Montparnasse Pathé, 14- (322-

BLADE RUNNER (A., v.o.) (\*): Riako, 19: (607-87-61). – V.f.: Opéra Night, 2\* (296-62-56). LA BOUM 2 (Fr.): Berlitz, 2 (742-60-33); Biarritz, 8 (723-69-23); La Fanvette, 13 (331-60-74); Montparnos, 14 (327-52-37).

LE BRACONNIER DE DIEU (Fr.) : Français, 9 (770-33-88); Montparmasse Pathé, 14 (320-12-06); Gloria, 18

BRISBY, LE SECRET DE NIMH (A): Ambassade, 9 (359-19-08); La Fau-vette, 13 (331-60-74) en mat. LES CADAVRES NE PORTENT PAS

DE COSTARD (A., v.o.): Elysées Lin-coln, 8 (359-36-14). CLEMENTINE TANGO (Fr.): Movies, 1" (260-43-99); Hautofeuille, 6' (633-79-38); U.G.C. Boulevard, 9: (770-COMÉDIE ÉROTIQUE D'UNE NUIT D'ÉTÉ (A., v.a.) : Studio Médicia, 5 (623-25-97).

COMMANDO (Angl., v.o.) : Biarritz, 8-(723-69-23). LA COURTISANE (A., v.o.) : Bonaparte, 6 (326-12-12).

LE CRIME D'AMOUR (Fr.): Marais, 4 (278-47-86). (278-47-86).

DANTON (Franco-polonais): Forum, 1\*
(297-33-74); Bertitz. 2\* (742-60-33);

Saint-Germain Huchette, 5\* (633-63-20); Bretagne, 6\* (222-57-97); Hantefeuille, 6\* (633-79-38); Colisée, 8\*
(359-29-46); Pagode, 7\* (705-12-15);

Saint-Lazare Pasquier, 8\* (387-35-43);

Gaumont Convention, 15\* (828-42-27);

Clichy Pathé, 18\* (522-46-01).

DE MAO A MOZART (A., v.o.): Epéc de Bois, 5º (337-57-47); Pagode, 7º (705-12-15).

LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE (Bost. - A.) (V. Ang.):
Gaumont-Halles, 1\* (297-49-70); Quintette, 5\* (633-79-38); Marignan, 8\* (359-92-82); Paruassiens, 14\* (329-83-11). - (V.f.): Maxéville, 9\* (770-72-86); Français, 9\* (770-33-88); Nation. 12<sup>a</sup> (343-04-67); Mistral, 14-(539-52-43); Montparnos, 14<sup>a</sup> (327-52-37); Gaumont-Convention, 15<sup>a</sup> (828-42-27); Mayfair Pathé, 16<sup>a</sup> (527-07-06); Images, 18<sup>a</sup> (522-47-94).

DIVA (Fr.) : Capri, 2 (503-11-69); Pan-théon, 5 (354-15-04); Ambassade, 8 (359-19-08). DOCTEURS IN LOVE (A., v.o.) : Marbeuf, 8= (225-18-45).

E.T. L'EXTRA-TERRESTRE (A., vo.): E.T. L'EXTRA-TERRESTRE (A., v.n.):
U.G.C. Damon, 6: (329-42-62): Kinopenorama, 15: (306-50-50). — (V.f.):
U.G.C. Opéra, 2\* (261-50-32):
Gaumont-Richelieu. 2\* (233-56-70):
Mercury, 8\* (562-75-90): Normandie, 8\*
(359-41-18): Paramount-Opéra, 9\* (74256-31): Paramount-Galaxie, 13\* (58018-03): Gaumont-Snd. 14\* (327-84-50):
Cheby Pathé, 18\* (522-46-01).
L'ÉTAT DES CHOSES (All., v.n.): StAndré-des-Aris, 6\* (326-48-18).
FREFOX, L'ARME ABSOLUE (A.,
v.f.): Paramount-Montmartre, 18\* (606-

LA FUITE EN AVANT (Fr.): Lucer-naire, 6 (544-57-34). GISELLE (Bré., v.f.) (\*\*): Paramount-Mariyaux, 2\* (296-80-40); Paramount-Odéon, 6\* (325-59-83); Paramount-

Montparnasse, 1+ (329-90-10).

LA GUERRE DU FEU (Fr.): Lucernaire, 6 (544-57-34). HECATE (Fr.) (\*) : Epée de Bois, 5 (337-37-47).
HITLER UNE CARRIÈRE (All., v.o.):
Marbouf, 8\* (225-18-45).

45-76); Paramount-Opéra, 9º (742e-70); Paramount-Opera, 9 (742-56-31); Paramount-Bastille, 12-(343-79-17); Paramount-Galaxie, 13-(580-18-03); Paramount-Montparausse, 14- (329-90-10); Convection-Saint-Charles, 15- (579-33-00); Paramount-Montmartre, 18- (606-34-25).

. . . . . . . . .

ويقونوا ويواوا والداوي

.....

, r . n. c-turne

- 4

4.5

..... 😽 🆓

----

Sugar Line and March

Section 1 Section

and a war arrive of

Allendaria — 1 Maria

The way

. . ---

was seen

. . . . . .

60 0 1

LA RIVIERE DE BOUE (Jap., v.o.) : St-André des Arts, 6 (326-48-16).

André des Arts, 6' (326-48-18).

LE RUFFIAN (Fr..): Gaumont Halles, !\*
(297-49-70): Richelieu, 2\* (233-56-70);
Quimette, 5\* (653-79-38): Ambassade,
8\* (359-19-08): George V. 8\* (56241-46): Saint-Lazare Pasquier, 8\* (33735-43): Français, 9\* (770-33-88): Nation, 12\* (343-04-67): Fauvette, 13\* (331-56-86): Montparnasse Pathé, 14\* (320-12-06): Gaumont Sed, 14\* (32784-50); Convention-Saint-Charles, 15\* (579-33-00): Victor-Hugo, 16\* (72749-75): Clichy-Pathé, 18\* (522-46-01);
Gaumont Gambetta, 20\* (636-10-96).

S.A.S. A SAN SALVADOR (Fr., All.):
Bergère, 9\* (770-77-58): GailtéRochechaurt, 9\* (878-81-77).
SUBWAY RIDERS (A., v.o.): Action

SUBWAY RIDERS (A., v.o.) : Action Christine, 6 (325-47-46).

Christine, 6 (325-47-46).

SUPERVIXENS (\*\*) (A. v.o.): Studio Cujas, 5\* (354-89-22); Hollywood Boulevard, 9\* (770-10-41).

LA TEMPÈTE (A., v.o.): Ciné-Beaubourg, 3\* (271-52-36); U.G.C. Danton, 6\* (329-43-62); U.G.C. Champs-Elysées, 8\* (1359-(2-15); 14-Juillet-Bascille, 11e (357-90-81). - V.f.: U.G.C. Montparnasse, 6\* (544-14-27); U.G.C. Boulevard, 9\* (246-66-44).

U.G.C. Opéra, 2º (261-50-32); Cluny Palace, 5º (354-07-76); Paramount Odéon, 6º (325-59-83); Le Paris, 8º (359-53-99); Lumière, 9º

### LES FILMS NOUVEAUX

A LA RECHERCHE DE LA PAN-THÈRE ROSE, film américain de Blake Edwards. Vo. : Foram, 1° Hake Edwards, V.B.: Forum, 19 (297-53-74); Quintetté, \$ (633-79-38); Marignan, \$ (359-92-82); George-V, \$ (562-41-46); P.L.M. Saint-Jacques, 14 (589-68-42); V.F.: Saint-Lazare Pasquier, \$ (387-34-43); Maxèville, \$ (770-72-86); Moornernsse Bierwentle. 72-86); Montparnasse Bienventle, 15: (544-25-02); Gaumont Conven-tion, 15: (828-42-27); Clichy Pathé, 18º (522-46-01).

18" (522-46-01).

LE BATTANT, film français d'Alain Deloa. Gaumont Halles, 10" (297-49-70); Berlitz, 2" (742-60-33); Richelieu. 2" (233-56-70); Clumy Palace. 5" (354-07-76); Bretagne, 6" (222-57-97); Paramount Odéon, 6" (325-59-83); Marignan, 8" (359-82-82); Publicis Champs-Elystea, 8" (720-76-23); Amhassade, 8" (359-19-08); Saint-Lazare Pasquier, 8" (346-49-07); Nations, 12" (343-04-67); Paramount Bastille, 12" (343-79-17); Fauvette, 13" (331-60-74); Paramount Galaxie, 13" (580-18-03); Gaumont Sud, 14" (327-84-50); Bienventle Montparnasse, 15" (544-25-02); Gaumont Convention, 15" (828-42-27); Passy, 16" (288-62-34); Paramount Maillot, 17" (758-24-24); Wepier, 18" (522-46-01); Gaumont Gambetta, 20" (626-10-96).

L'ÉTÉ DE NOS QUINZE ANS, Film français de Marcel Julian.

Paris, 8 (359-53-99): Lumière, 9 (246-49-07); Maxéville, 9 (770-72-86); Athéna, 12 (343-00-65); Paramount Galaxie, I3 (580-18-03); Paramount Orléans, 14 (320-89-52); Grand Pavois, 15 (554-46-85); 14 iniliet Beaugrenelle, 15 (575-79-79); Calypso, 17 (380-30-11); Images, 18 (522-47-94); Paramount Montmartre, 18 (606-34-25). 34-25). LE PREMIER AMOUR, film israé-tien d'Uriel Pérez. V.o.: Marais, 4 (278-47-86). LE RETOUR DES BIDASSES EN

E RETOUR DES BIDASSES EN FOLIE, film français de Michel Vo-coret. U.G.C. Opéra. 2 (261-50-32); Rex. 2 (236-83-93); U.G.C. Danton, 6 (329-42-62); U.G.C. Montparnasse, 6 (544-14-27); U.G.C. Biarritz, 8 (723-69-23); U.G.C. Boulevard, 9 (246-66-44); U.G.C. Gare de Lyon, 12 (343-01-59); U.G.C. Gobelins, 13 (343-01-59); U.G.C. Gobelins, 13 (336-23-44); Mistral, 14 (539-52-43); Paramount Montparnasse, 14 (329-90-10); Magic Convention, 15 (828-20-64); Clichy Pathé, 18 (522-46-01); Secrétan, 19

TRIPTIQUE, film soviétique d'Ari Khannev. V.o.: Cosmos, 6 (544-28-80).

L'HONNEUR D'UN CAPITAINE (Fr.): Paramount-Marivaux, 2° (296-80-40). IDENTIFICATION D'UNE FEMME (IL., v.o.): Hautefenille, 6 (633-79-38); Colisée, 8 (359-29-46); Parnassiens, 14

(329-83-11). LE JAPON DE FRANÇOIS REICHEN-BACH (Fr.) : Ciné Beaubourg, 3\* (27)-

LE JOURNAL DE CAMPAGNE (Franco-israélien) : Saint-Séverin, 5° (354-50-91) (H. sp.). MAYA L'ABEILLE (Autr., v.f.) : Saint-Ambroise, 11° (700-89-16).

LES MISÉRABLES (Fr.): Rotonde, 6-(633-08-22); Trois Haussmann, 9- (770-47-55). 47-55).

LA MORT AUX ENCHÈRES (A., v.o.)

(\*\*): Gaumont-Halles, 1\*\* (297-49-70);
Gaumont-Champs-Elysées, 8\*\* (35904-67); Parussieus, 14\*\* (329-83-11). 
V.f.: Impérial, 2\*\* (742-72-52); Maxéville, 9\*\* (770-72-86); Nation, 12\*\* (34304-67); Miramar, 14\*\* (320-89-52);
Magic-Convention, 15\*\* (828-20-64);
Clichy-Pathé, 18\*\* (522-46-01).

LA NUIT DE SAN FORFINZO (1-

LA NUIT DE SAN LORENZO (i., v.o.): 14-Juillet-Paruasse, & (326-58-00); Marbeuf, & (225-18-45). OFFICIER ET GENTLEMAN (A.

DEFICIER ET GENTLEMAN (A., v.o.): Gaumont-Halles, 1° (297-49-70); St.-Michel, 5° (326-79-17); U.G.C. Odéon, 6° (325-71-08); U.G.C. Rotonde, 6° (633-08-22); Biarriz, 8° (723-69-23); Colisée, 8° (359-29-46); 14-Juillet-Beangrenelle, 15° (575-79-79). – V.I.: Rex, 2° (236-83-93); U.G.C. Bonlevard, 9° (246-66-44); U.G.C. Gobelins, 13° (336-23-44); U.G.C. Gobelins, 13° (336-23-44); U.G.C. Gobelins, 13° (336-23-44); U.G.C. Gobelins, 13° (326-84-72). 23-44) : Miramar, 14 (320-89-52) ; Murat, 16 (651-99-75)); Paramount-Maillot, 17 (758-24-24).

Maillot, 17 (758-24-24).

L'CEIL DU TIGRE: ROCKY III (A. v.o.): Paramount-Odéon, 6° (325-59-83); Publicis Champs-Elysées, 8° (720-76-23). — V.f.: Paramount-Marivaux, 2° (296-80-40): Paramount-Opéra, 9° (742-56-31); Max Linder, 9° (770-40-04): Paramount-Bastille, 12° (343-79-17): Paramount-Goodins, 13° (707-12-28); Paramount-Montparnasse, 14° (329-90-10); Paramount-Orfans, 14° (540-45-91): Convention Saint-Charles, 15° (579-33-00); Paramount-Maillot, 17° (758-24-24); Paramount-Montmartre, 18° (606-34-25).

PINE FLOYD THE WALL (A. v.o.):

PINE FLOYD THE WALL (A. v.o.) : uetic. 5: (633-79-38). PLUS BEAU QUE MOI TU MEURS (Fr.,): Arcades, 2 (233-54-58).

(Fr.): Arcades. 2 (233-24-58).

LE PRIX DU DANGER (Fr.) (\*) Rex. 2\* (236-83-93); U.G.C. Opéra, 2\* (261-80-93); U.G.C. Opéra, 2\* (296-80-40); Ciné-Beaubourg, 3\* (271-52-36); Studio-Alpha, 5\* (354-39-47); U.G.C. Odéon, 6\* (325-71-08); U.G.C. Montparnasse, 6\* (344-14-27); U.G.C. Rotonde, 6\* (633-08-22); Publicis-Matignon, 8\* (359-31-97); Ermitage, 8\* (359-15-71); Normandie, 8\* (359-15-71); Normandie, 8\* (359-16-71); Normandie, 8\* (349-41-18); U.G.C. Gone de Lyon, 12\* (343-01-59); U.G.C. Gobelins, 13\* (336-23-44); Magic-Convention, 15\* (828-20-64); 14-Juillet-Beaugrenelle, 15\* (575-79-79); Murat, 16\* (651-99-75); Paramoun-Maillet, 17\* (758-24-24); Images, 18\* (522-47-94); Secrétan, 19\* (241-77-99).

LA REVANCHE DES HUMANOUDES (Fr.): Paramoune-Odéon, 6\* (325-59-81); Denamoun-Odéon, 6\* (325-59-81); Denamoun-Odéon, 6\* (325-59-81); Denamoun-Odéon, 6\* (325-59-81); Denamoune-Odéon, 6\* (32

(Fr.): Paramount-Odéon, 64 (325-59-83); Paramount-City, 84 (562-

LE TERRITOIRE (A.-Port., V. Ang.) : Républic-Cinéma, 11 (805-51-33) ; Olympic, 14 (542-67-42).

TIR GROUPE (Fr.,) (\*) : Paramount-Opéra. 9- (742-56-31). Opera. 9 (742-36-31).

TRAVAIL AU NOIR (Ang., v.o.): Ciné-Beaubourg. 3 (271-52-36): 14-Juillet Racine, 6 (326-19-68): 14-Juillet-Parnasse, 6 (326-58-00): Biarritz, 8 (723-69-23): 14-Juillet - Beaugre-nelle, 15 (575-79-79). - V.F.: U.G.C. Opera, 2 (261-50-32).

TRON (A., v.f.) : Arcades, 2 (233-54-58) ; Napoléon, 17 (380-41-48); Tourelles, 20 (364-51-98). UN CHIEN DANS UN JEU DE

QUILLES (Fr.): Gaumont-Halles, 1= (297-49-70); Richelieu, 2: (233-56-70); (297-49-70); Richelieu, 2: (233-56-70); Quintette, 5: (633-79-88); Normandie, 8: (359-41-18); Marignan, 8: (359-92-82); George-V. 8: (562-41-46); Français, 9: (770-73-86); Maxéville, 9: (770-72-86); U.G.C. Gare de Lyon, 12: (343-01-59); Athéma, 12: (343-00-65); Fauvette, 13: (331-60-74); Montparnasse-Pathé, 14: (320-12-06); Mistral, 14: (539-52-43); Gaumont-Convention, 15: (828-42-27); Wepker, 18: (522-46-01); Gaumont-Gambetta, 20: (636-10-96); 20" (636-10-96) :

VICTOR, VICTORIA (A., v.o.): Movies, 1" (260-43-99); Saimt-Michel, 5" (326-79-17); Marignan, 8" (339-92-82); V.F.: Impérial, 2" (742-72-52); Montparnos, 14\* (327-52-37).
VIGILANTE (A.) (\*\*): V.f.:
Paramount-Montparnasse, 14\* (329-

UNE CHAMBRE EN VILLE (Fr.) : Olympic Lazembourg, 6 (633-97-77); Biarritz, 8 (723-69-23). LES UNS ET LES AUTRES (Fr.):

Paramount-Montparnasse, 14r (329-WESTERN (A., v.o.): Paramount-Opéra, 9: (742-56-31); Paramount Montpernasse, 14: (329-90-10). YOL (Ture, v.o.): U.G.C. Danton, 6 (329-42-62). - Vf.: U.G.C. Opera, 2 (261-50-32).

# Les festivals

RETROSPECTIVE PHILIPPE GAR-REL: Studio 43.9 (770-63-40). VOTEZ REDFORD. (v.e.) Action La Fayette 9 (878-80-50) : L'ultime ran-donnée.

FESTIVAL DE COMEDIES AMERI-CAINES (v.o.) Ranciagh, 16 (288-64-44), 19 h 30 : Les Producteurs ; 21 h 30 : Drôle d'embrouille. FESTIVAL DE CINEMA BRESILIEN (v.o.) Denfert, 14 (321-41-01),18 h : Glissements progressifs du plaisir ; 21 h : A Dama do Locatao.

25 ÉCLAIRS DANS LA NUIT : Olvimpic 14. (542-67-42), 20 h ; FAn 01 ; 18 h, 22 h : la Drôlesse ; les Demoiselles de Ro-

chefort.
FESTIVAL BUSTER KEATON: Marais, 4 (278-47-86): Fiancées en folie.
PROMOTION DU CINÉMA Studio 28 19 (606-36-07), (v.o.) \*\*\*: Plus bean que moi tu mens.
FESTIVAL BOGART (v.o.) Action La Fayette, 9, (878-80-50): les Passagers de la noit. FESTIVAL MARX BROTHERS (v.g.):

Action-Ecoles, 5: (325-72-07) : Les Marx au grand magasin.



COMMUNICATION



# Jeudi 3 février

### PREMIÈRE CHAINE: TF 1

Service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the servic

EA MINISTER OF BOILD BY

And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

The same will the

THE WAY FREELY

M PANELS ....

BA TRAINER

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S

HOUVEAUX

-3-

British Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Comments of the Commen

LA PREMIER COINE

AR METER & 105 Minus

1 - 3 - 4

TRIFF: :

「養養成年を行っています」

\* 1 <del>\*</del> - 2 - - - - - -

C 1 : : : -

Charles on the Con-

SECTOR SALES

the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the C

ه يوليوننجين

BRITISH .....

Acres 18 Care

123 13

1842

\$4.512 47 57

**建**3000

wam in the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state o

ER 1487 - 198 197

3.4.

Harrison Co.

13/2-7/5 \*\*

to the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control

20 h 35 Téléfilm : Après tout ce qu'on a fait pour tos.

De J. Fansten, avec M.-C. Barrault, M. Blanc.

Les difficultés de jeunes parents, divorcés, avec leur fils Mathieu, quinze aus, au bord de la délinquance. Un peu schématique parfois, mais beaucoup d'humour et de

22 h 10 Histoire des inventions : inventer pour le

Emission de D. Costelle. Tous les moyens de jouer. De la toupie eux ombres chinoises, aux jeux d'échecs ou aux ordinateurs : l'un des épisodes les plus réussis de cette série, qui se termine, hélas l Journal.

### DEUXIÈME CHAINE: A2

20 35 Planète bleue: Les loopings de l'aviation. Magazine de L. Broomhead, réal. J.-P. Spiero. Relour de l'avian à hélice, moteur à hydrogène, navette spatiale... L'avenir de l'avian à quel prix, pour quels passagers ? Ces questions seront posées enc téléspectateurs, qui pourront y répondre au 360-02-02.
21 h 40 Magazine: Les enfants du rock. Avec Peter Gabriel; Pat Benatar, Marshall Creenshaw, Men Bioric Coluche.

Men at Work; Coluche.

22 h 40 Petinage artistique. Championnati d'Enrope à Dortmand. 23 h 15 Journal

TROISIÈME CHAINE: FR3 20 h 35 Cinéma 16: Le jour le plus court. De P. Kast, avec C. Spaak, H. Balsan, Juin 1944, la Résistance, le Jura. Un homme et une femme se rencontrent. Naisance et développement d'une passion dans un climat d'été et de précarité. C'est gui, follment raconté, trop même, au bord de l'inoraisemblable.

22 h 40 Journal. Une minute pour une image. Chaque jour une photo à regarder avec Agnès Varda. 23 h b Prélude à la nuit Sonate à quatre mains, de F. Poulenc, par G. et



### FRANCE-CULTURE

19 h 30, Les progrès de la biologie et de le cerveau du début jasqu'à la fin.

### FRANCE-MUSIQUE

20 h 30 Concert (donné à la Philharmonie de Berlin le 11 septembre 1982) : « la Force du destin », de Verdi; « Concerto pour violon, violoncelle et orchestre », de Schnittke ; « Des Koaben Wunderhorn », de Mabler ; par

23 h, Récital de piaso : teuvres de Bartok, Liszt, par

20 h, Le jour vient et la muit anssi, de J. Leuvrais, N. Nerval, F. Maistre...

22 h 30, Nuits magnétiques : liaisons dangereuses.

l'Orcheste philinamonique de Berlin; dir. G. Sinopoli; sol. O. Kagan, violon; N. Gutman, violoncelle; L. Popp. soprano; T. Krause, baryton.

# Vendredi 4 février

### PREMIÈRE CHAINE: TF1

- 11 h 15 Viston plus. .
- 12 h HF 12 (info).
- 12 h 30 Atout cour. 13 h Journal.
- 13 h 50 Portes ouvertes : vivre sans voir ni
- 15 h 30 Croque-vacances.
- Dessins animés, variétés, bricolage.
- 18 h C'est à vous.
- 18 h. 25. Le village dans les nuages.
- 18 h. 50 Histoire d'en rire. 19 h 5 Météorologia.
- 19 h 20 Emissions régionales. 19 h 45 S'il voits plait. 20 h Journel.
- 20 h 35 Variétés: Retransmission du MIDEM.
  Gala d'ouverture 83 avec Julien Clerc, Jean-Luc Ponty
  (France), The Commodores, Melissa Manchester,
  Aretha Franklin (U.S.A.), José-Luis Rodriguez (Vene-
- 21 h 40 Série : Merci Sylvestre. Real, Serge Korber, avec J.-L. Morean, A. Donney et
- ticulier, tente de caser 12 000 tomes de tomates à un Américain. Mais débarque un Russe avec un charge-ment de lentilles ukrainiennes. Avant-dernier épisode.
- 22 h 30 Patinage artistique. Championnets d'Europe à Dortmund (Allemagne).
- 23 h 20 Journal et Cinq jours en Bourse.

# DEUXIÈME CHAINE: A2

- 10 h 30 ANTIOPE.
- 12 h Journal. 12 h 10 Jeu: l'Académie des mauf.
- 12 h 45 Journal
- 13 h 35 Emissions régionales. 13 h 50 Série : Les amours de la Belle Époque. Aujourd hui la vie-
- Un demi-siècle de « ravageuses ». Série : Humter.
- 15 h 45 Reprise : Planète bleue : Les loopings de l'aviation. (Diff, le 3 lévrier à 20 le 35).
- h hinéraires. De S. Richard. Sénégal.
- Organisation de la société, aspects économiques et culturels d'un pays d'Afrique occidentale de 5 millions
- 18 h 30 C'est la vis. .
- 18 h 50 Jeu: Des chiffres et des lettres. 19 h 20 Emissions régionales.
- 19 h 45 Le théâtre de Bouvard.
- 20 h Journal. 20 h 35 Feuilleton : Capitaine X. Réal. B. Gantillon, avec P. Malet, T.-A. Savoy.
- Leroy-Boucher, alias capitaine X, victime d'un chantage écœurant, est accusé d'espionnage. Un fevilleton plein de clichés.
- 21 h 35 Apostrophes
- Magazine liméraire de B. Pivot.
  La vie privée des écrivains, avec MM. C. Mauriac (Signes, rencontres et rendez-vous, le Temps immobile, tome 7), G. Matzneff (l'Archange aux piots fourchus).
  P. Sollers (Femmes) et J.-P. Tison pour M. Jouhandeau (l'Epouvante, le Sourire aux lèvres).
- Ciné-club (cycle fentastique) : Le Fantôme de l'Opéra.

  Film américain d'A. Lubia (1943), avec N. Eddy,
  S. Foster, C. Rains, E. Barrier, L. Carillo, J. Farrar (v.o.
- sous-titr<del>ée</del>), Un violoniste défiguré se cache dans les souterrains de l'Opèra de Paris. Il sème la terreur, pour se venger et imposer une jeune chanteuse (sa fille) comme prima donna. Cette transposition – en Technicolor – du comme. Cette cransposición — en 1echnicolor — du roman fantastique de Gaston Leroux donne plus d'importance à la musique et au chant qu'à l'intrigue dramatique. Mais l'inquiétant masque du « fantôme » a été, comme celui du monstra de Frankenstein, créé par Jack Pierce.

# TROISIÈME CHAINE: FR3

- 18 h 30 Pour les jeunes.
- 18 h 55 Tribune libre.
  - C.N.I.P. (Centre national des indépendants et paysans).

- 19 h 20 Emissions régionales. 19 h 55 Dessin animé.
- 20 h Les jeux.
- 20 h 30 D'accord pas d'accord (l.N.C.).
- 20 h 35 Le nouveau vandradi6 Nouvel horaire pour le mBardin, Jérôme Equer et Pierre Dhostel, qui continue ses rubriques habituelles. Revise de presse ; Portrait : Jean-Daniel Corieux ; Flash pratique : les reflex 24 × 36 ; Concours.
- 22 h 20 Journal
- 22 h 35 Une minute pour une image.
- 22 h 40 Práiude à la nuit. Sinfonico en ré majeur, d'A. Reicha, par le quatuor de filius Arcadic.

### FRANCE-CULTURE

- Actualité de l'histoire ; Que d'eau que d'eau.

  8 h. Les chemins de la connaissance ;
  Autoportait d'un poète allemand, Stephan Hermlin ; à
  8 h 32, les explorateurs au Moyen Age.
- 8 h 50, Echec an basard.
  9 h 7, Matinée des erts du spectacle.
- 10 h 45. Le texte et in susge : « Mérimés », de J. Autin.
   11 h 2, Musique : Des musiciens tout terrain, l'Europe pour commencer (et à 13 h 30 et 16 h).
- 12 h 45, Panorama.
- 14 h 5, Un fivre, des voix : « les Cœura rouges », de H. Pérol.
- 14 h 45, Les après-midi de France-Culture : les inconpus de l'histoire (William Thorne).
- 17 h 32, Instantané, magazine musical. 18 h 30, Feuilleton: La bonheur fou.
- 19 h, Actualités magazine. 19 h, Actuables magazune.
  19 h 30. Les grandes avenues de la science moderne : les nouvelles découvertes sur les rayons comiques, par
- M. Cassé, physicien.
  b. Endssion médicale (en liaison avec TF i): la révolution cellulaire, avec I. Barrère et E. Lalou.
- 21 h 30, Black and blue : Jazz et littérature. 22 h 38. Nuits magnétiques.

# FRANCE-MUSIQUE

- 10, Œuvres de Hartmann, Haydn, R. Stranss.
   h 25 Symphonie des Mille de Mahler.
   h 50, Œuvres de Mozart, Schubert, Krenck, Beethoves. par le Trio Krener. 12 h 15 Intégrales des sonntes de Beethoven, par D. Ciani (et à 16 h 30 et 19 h 35).
- 13 h 30 Jemnes sofistes : cruvres de Clementi, Haydn, Mozart, Weber, par le duo Palmier-Rigal.
  14 h 39 Les cufanta d'Orphée : en Amérique.
- 15 & Œuvres de Sweelinck, Schütz, J.S. Bach, Buxtehude, par le Collegium de Versailles, dir.: F. Langlois.
- per le Concert : « Turangalia symphonia », de Messiaen, par le Nouvel Orchestre philharmonique, dir.: G. Amy.

  18 h 30 Studio concert (en direct du Théâtre du Ranelagh à Paris) : œuvres de Dufay, Binchois, Dunstable, par l'Ensemble Gilles Binchois.
- Pinsemble Gilles Bunchols.

  20 h 20, Cencert (émis de Stuttgart): «Symphonie nº 95 », de Haydn: «La Damoiselle élue», de Debussy:
  «Daphnis et Chloé», de Ravel, par l'Orchestre symphonique de la radio de Stuttgart et les chœurs de la Sadfank, dir.: G. Bartini; chef des chœurs: H. Mende; sol.; A. Auger, soprano; J. Hamari, alto.

  22 h 15 Concert: œuves de Schubert, Weber, Mozart, par le Quamor autrichien, avec M. Lethiec, clarinette.
- 0 h 5 : Jazz.

# TRIBUNES ET DÉBATS

# JEUDI 3 FÉVRIER

~ MM. Robert Jarry, maire communiste du Mans, et Jacques Chaumont, sénateur R.P.R. de la Sarthe, participent à l'émission « Spécial municipales » d'Europe 1, à 19 h 30.

# VENDREDI 4 FÉVRIER

- M. Albert Ferrasse, président de la fédération de rugby, est invité à l'émission « Plaidoyer » à propos de l'apartheid en Afrique du Sud, sur R.M.C., à 8 h 30. - M- Edith Cresson, ministre de l'agriculture, répond à la question d'une auditrice : « Comment fonder une école d'agriculture biologique sans sa ferme? ., pendant l'émission . Qu'est-ce que je dois saire? -.
- sur Europe 1, à 8 h 50. - M. Jacques Chirac, maire de Paris, président du R.P.R., est reçu au journal de 13 heures sur TF 1.

### De notre correspondant Des tracts ont été distribués dans suelles pour quelque deux cent cin-

Toulouse. ~ Quatre mois après sa parution, Toulouse-Matia connaît ses premières difficultés. Et déjà renaissent les interrogations sur la survie d'un quotidien qui n'a pas su, la preuve semble désormais faite. ébranier le moins du monde le monopole de la Dépêche du

Aujourd'hui, Toulouse-Matin licencie. Le journal, qui emploie cent dix personnes, vient de demander à l'inspection du travail l'autorisation de cinq licenciements économiques. Ce dégraissage touche deux correcteurs, deux clavistes et un seul journaliste, affecté au bureau parisien de l'entreprise, qui sera désormais supprimé. En fait, l'alerte avait été inée il y a quelques jours lorsque M. Claude Bernardini, directeur de la SPEGI (société éditrice), décidait de mettre sin à la collaboration de trois jeunes journalistes parvenus

au terme de leur période d'essai. Le 21 janvier dernier, la direction du journal a obtenu des organisations syndicales (C.F.D.T. et S.N.J. pour les journalistes, C.G.T. pour le personnel technique) qu'elles don-nent leur avai au plan de restructuration, un plan qui prévoit, outre quelques menues économies sur les frais de fonctionnement, une révision du contrat de location avec l'imprimeur. La SOMI, qui tire le titre, a accepté une diminution de 50 % du loyer de ses rotatives. D'autres mesures ont également été décidées, comme l'achat de « pages froides » au Parisien liberé ou à l'Agence centrale parisienne de presse pour les programmes de télévision.

aués récusent – « on nous a mis le couteau sous la gorge en nous disant c'est ça ou on serme la boite... • - prévoit également le maintien des grilles de rémunérations actuelles pour les personnels journalistes appelés, dans la circonstance, a faire de gros efforts. Ce plan, qui, du propre aveu de la direction, ne règle en rien le déficit chronique du journal. a provoqué un certain desarroi, e nombre de réactions de dépit au sein d'un personnel qui craint que ce re-cul ne serve bientôt à mieux sauter, lors des prochaines élections municipaies, par exemple.

Virage à droite

Cet accord, que certains syndi-

nymes, d'avoir sacrifié des travail- comme Toulouse. leurs, non syndiqués de surcroît, au · chantage patronal -. Une attitude qui n'est pas du goût de M. Bernardini, qui e brandi la menace de pro-

En difficulté, « Toulouse-Matin »

choisit le camp de l'opposition

Reste que la direction du quotidien veut faire croire à sa volonté de faire durcr l'expérience, même si teur a proposé cette restructuration destinée à faire 200 000 francs destinée à faire 200 000 francs du journal pourront quitter l'entre-d'économies mensuelles. Mais les six millions de francs investis par le principal actionnaire et unique bailleur de fonds à ce jour déclaré, M. Pierre Dumons, ne sauraiem durer très longtemps sans un redressement de la situation générale de l'en-

Or les chiffres qu'avance la direction apparaissent mauvais, les ventes sur Toulouse - ville plafonneraient à 6 200 exemplaires quotidiens, auxquels il faut ajouter quelque 3 000 autres numéros distribués aux abonnés payants ou dans les banlieues de la ville. Les rentrées publi-citaires sur lesquelles M. Claude Bernardini fondait une partie de ses espoirs sont bien endeçà des prévi-

600 000 francs de recettes menl'entreprise, attaquant violemment quante annonceurs fichés, alors que la direction et les syndicets, coupa- le potentiel se situe entre huit cents bles, aux yeux des auteurs ano- et millesur une agglomération

Mais le vrai échec de Toulouse-Matin tient peut-être au flou de son projet rédactionnel. M. Claude Bernardini le reconnaît volontiers : Nous avons voulu jouer la carte d'un certain pluralisme. Toulouse n'en veut pas. Tout le courrier, les gens que je rencontre dans divers diners, me le disent -. L'opinion de droite attendait un quotidien dit d'opposition. On ne lui a donné elle apparaît aujourd'hui moins cré-dible qu'hier. Certes, M. Claude sensibilités dans lesquelles elle est Bernardini admet les difficultés fi- loin de se reconnaître. Nous n'avons nancières de son entreprise. Le jour-nal perdrait 750 000 francs par allons être appelés à revoir le départ ne devait pas dépasser notre philosophie , dit encore pour limiter les dépasses dépasser M. Claude Bernardini II pas à l'aise dans les nouveaux habits

clause de conscience. Toulouse-Matin profite de la crise qu'il connaît pour mieux choisir son camp, conforté par l'attitude de la gauche toulousaine accusée de lui faire barrage. D'ores et déjà, la réorganisation de la rédaction est en cours. Les consignes commencent à tomber et les journalistes n'ont guere d'autre choix que se soumettre ou se démettre. Toulouse-Matin. qui revait d'un temps d'un rachat par Sud-Ouest on Le Progres, Brest aujourd'hui contraint d'abattre son jeu au moment où bien des indices indiquent que la partie touche à sa

GÉRARD VALLÈS.

# Apaisement à « l'Union » de Reims

# Une assemblée générale des associés sera convoquée le 21 février

l'administrateur judiciaire, Me Hubert Lasont, et les membres du co-

mité d'entreprise de l'Union de

LE DÉBAT FILLIOUD-D'ORNANO SUR TF 1 Nouveau retard pour la quatrième chaîne (16 h 41 mm) que M. Giscard d'Estaing en 1980 (18 h 34 mm).

D'autre part, M. Fillioud a annoncé que la quatrième chaîne ver-Les statistiques du Service d'observation des programmes, qui comptabilise notamment les temps d'antenne accordés, à la télévision, aux personnalités politiques, seront

rait le jour durant l'année 1984, sans désormais publiées de façon régu-lière, a indiqué M. Georges Fillioud, d'indication plus prècisé : i s'agit là d'un nouveau retard, puis-que - Canal plus - - nom officiel de ministre de la communication, au la quatrième chaîne - devait comcours du débat qui l'a opposé, mer-credi 2 février, sur TF 1, à M. Mimencer à émettre cette année. Le ministre de la communication l'avait confirmé à plusieurs reprises, souli-gnant même que cette naissance au-rait lieu en décembre 1983 (le chel d'Ornano (U.D.F.), ancien ministre et président du conseil général du Calvados. M. Fillioud a déclaré qu'en 1982 la majorité avait eu droit Monde du 11 novembre 1982). M. Fillioud s'est aussi contenté de à 28 h 28 mm sur les trois chaînes rappeler que « Canal plus » aura le statut d'une société d'économie contre 23 h 35 mn à l'opposition,

### mais que M. Mitterrand avait moins parlé l'an dernier à la télévision

Droit dans les plumes! Ce que c'était rigolo, cette empoignade sur la télé, à la télé, de communistes dans les salles de redaction, alors inutile de s'énerver. On tire à hue et à dia des chiffres — 80 % d'entre nous se tiennent informés en renano. Tous les coups étaient permis, et ils s'en sont permis un maximum. Ca volait bas, d'ac-cord, mais ca volait sec, droit dans les plumes d'un adversaire d'abord un peu estornaqué et puis vite rechargé à bloc, mitonnant, le sourire aux lèvres - il

plus I 🗕 une riposte bien brutale

Tout y est passé : la pâtée rise par Fillioud aux demieres cantonales, ses déclarations au congrès de Valence... Tiens, at-trape ! La purge de 1974 balanrape l'a puge de 1374 balar-cée par le tenant du titre de mi-nistre à la figure de son challenger. Qui l'escamote en parlant de mesures de restructuration prises sur l'avis d'une commission présidée par un magistrat... Et qui, emporté par son culot, jette pêle-mêle le renvoi d'Elkabbach, de Cavada et de Gicquel à la tête du représentant de la gauche. Désolé, Gicquel c'est pas nous, c'est vous, c'est Giscard, c'est l'affaire des diamants. A droite, on accuse le choc, on dégage et on passe à autre chose, à Juquin, à la liste des journalistes communistes imposée par le P.C.F. aux P.-D.G. Feinte stupeur à gauche. Quelle liste ? quel Juquin ? de quoi, de

qui est-il question ? De toute façon, d'après un sondage Louis Harris, 62 % des

gardant la télé, 54 % en lisant les journaux et 45 % en écoutant la radio - qui prouvent simplement que dans notre pays, Gutenbera cède le pas à Marconi. Et on se dispute l'explication de la grogne des téléspectateurs mé-contents à 62 % de leur pâture auotidienne. Pas étonnent, ironise d'Ornano, ça rase, mais pas

gratis. Une consolation : même si les programmes sont moins bons, ils seront plus nombreux. En attendant les chaînes privées désirées par 62 % de l'opinion, on va en avoir une quatrième à péage l'année prochaine. Y aura-t-il des journaux ? Oui, sûrement. A propos, voici un résultat du sondage qui risque de vous étonne (on n'en a pas dit un mot à l'antennel : près de la moitié des Français (47 %) trouvent normai que le pouvoir dicte se conduite à télé en metière de politique. De quoi désespérar !

Pourquoi voulez-vous, aorès ca, que la majorité, quelle qu'elle soit, se prive de ce fabuleux porte-voix ? Qui donc s'étonne de voir un Jack Lang monopoliser carrément l'antenne d'Europe 1 ce jeudi de 6 heures du maun à 11 heures du soir ? Personne. C'est le droit du vainqueur. Celui d'hier. D'auiourd'hui. Et de demain.

CLAUDE SARRAUTE.

Une réunion de travail regroupant Reims s'est tenue, mercredi matin 2 février, au siège du journal. Me Lafont était accompagné d'un membre de son cabinet et de M. Claude Roussel, inspecteur général au ministère de la communication, ancien P.-D.G. de l'Agence France-presse. de l'administrateur provisoire. Leur présence à l'Union était le premier signe de la détente intervenue dans la crise qui a durement secoué le journal, et qui a vu successivement un directoire C.G.T. se substituer an conseil de gérance pour prévenir tout dépôt de bilan et refuser un éditorial du rédacteur en chef délégué M. Pascal Sellier, stigmatisant cet abus de pouvoir du syndicat du Li-

> Le communiqué du gouvernement désavouant cette prise de contrôle de la C.G.T., venant à l'appui du signal d'alarme tiré par plusieurs journaux, allait renverser le cours des événements, cependant que M. Jacques Piot, secrétaire général de la Fédération française des travailleurs du Livre (F.F.T.L.), s'employait à nouer le dialogue avec l'administrateur désigné.

A l'issue de la réunion de mercredi, il a été décidé qu'une assemblée générale extraordinaire des associés - représentant les douze mouvements de tous horizons politiques ou syndicaux propriétaires du quotidien régional l'Union - sera convoquée le 21 février. A cette assemblée générale sera proposée . la modification des statuts de la société, afin de parvenir à une formule plus pragmatique de gérance unique ., précise le communiqué publié à l'issue de la réunion. Rappelons que les membres associés s'étaient déjà prononcés favorablement, en juin dernier, sur ce point de la gérance unique. Il est créé, d'autre part, « un comité consultatif élu par le comité d'entreprise, composé de représentants de la rédaction (3). du personnel administratif (1) es du personnel technique (3) -.

# Consensus général »

· Le comité d'entreprise, conclut le communiqué, a enfin constaté que le directoire de crise qui s'était constitué [le 14 janvier, à l'initiative de la C.G.T.] n'avait plus de raisons de subsister, et les membres de celui-ci oni alors déclaré s'effacer, conformément aux engagements pris lors de sa constitution, tant par lui-même que par la C.G.T. » Me Hubert Lafont, administrateur judiciaire nommé par le tribunal de commerce, s'est félicité du consensus général - enregistré lors de cette réunion. Toutes les organisations syndicales représentées à l'Union (C.G.T., S.N.J., C.F.D.T., F.O. et C.G.C.) ont exprimé leur satisfaction devant cette nouvelle si-

|                      | La figne* | La ligne T. T.C. |
|----------------------|-----------|------------------|
| OFFRES D'EMPLOI      | 77.00     | 91,32            |
| DEMANDES D'EMPLOI    | 22.80     | 27.04            |
| IMMOBILIER           | 52,00     | 61,67            |
| AUTOMOBILES          | 52 00     | 61,67            |
| AGENDA               | 52.00     | 61.67            |
| PROP. COMM. CAPITAUX | 151.80    | 180.03           |

# ANNONCES CLASSEES

| ANNONCES ENCADRÉES                    | Lean/at* | Learning T.T.C. |  |
|---------------------------------------|----------|-----------------|--|
| OFFRES D'EMPLOI                       | 43,40    | 51,47           |  |
| DEMANDES D'EMPLOI                     |          | 15,42           |  |
| MMOBILIER                             | 33,60    | 39,85           |  |
| AUTOMOBILES                           | 33,60    | ~39,85          |  |
| AGENDA                                |          | 39.85           |  |
| Dégressifs selon surface ou nombre de |          |                 |  |



### emplois internationaux (et departements d'Outre Mer)

### BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT INSTITUT ISLAMIQUE DE RECHERCHE ET DE FORMATION POSTES VACANTS

La Banque islamique de développement à récemment mis en place un Institut dont le but est d'entreprendre des recherches afin La panque istamique de devetoppement à receniment mis en place un fishita dont le but est de interpretant des recipientes aim de permettre la conformité à la Chari'a, des activités économiques, financières et bancaires, et de fournir des possibilités de formation au personnel engagé dans les activités de développement des pays membres de la Banque.

Aussi, l'Institut islamique de recherche et de formation a le plaisir d'annoncer la vacance de certains postes dans ses Divisions de Recherche et de Formation. à pourvoir par des candidats qualifiés qui auront à travailler au siège de l'Institut à Jeddah,

Royaume d'Arabie Saoudrie.

La langue officielle de l'Institut est l'arabe, les langues de travail étant l'anglais et le français.

Les salaires proposés aux postes vacants varient entre EU \$ 25.000 et 50.000 par an. D'autres avantages existent, dont l'indemnité d'installation, logement meublé gratuit, voyage gratuit pour le congé annuel, indemnités aux personnes à charge, indemnités scolaires, soins médicaux gratuits, assurances vie et multirisques, système de retraite soumis à la retenue, indemnité

Les candidats intéressés pourraient envoyer leur curriculum vitne ainsi que les photocopies de leurs diplômes correspondants y compris leur photo d'identité à l'adresse suivante :

La date limite de réception des demandes est fixée au 15 mars 1983.

Adzein. and Finance Division, Islamic Research and Training Institute, P.O. Box No. 9201, Jeddah, Royanne d'Arabie Seo

**EMPLOYMENT OPPORTUNITIES** 

IN SAUDI ARABIA

A REPUTABLE COMPANY OPERATING IN SAUDI ARABIA IS SOLICITING EMPLOYMENT APPLICATIONS FROM FRENCH NATIONALS

FOR THE FOLLOWING POSITION.

« PLANS AND PROGRAM SPECIALIST »

DUTIES: Applicants must be able to assist in the formulation of training

doctrine for application to current and projected training programs and in

preparation of the master training plan.

QUALIFICATION REQUIREMENTS: Applicants must have two years French

military experience on planning staff of formally constitutes training organization such as division schools, post, camp or station central training activity or service

school. Should have been in a technical service in the military or in a civilian

technical organization. Should have experience in a technical Training program in a developing country. Should be familiar with French army ordonance

- We offer excellent employment conditions and attractive salaries and

- Applications with detailed C.V. in English may be sent to :

MANAGER, CRG

P.O. BOX 2731

RIYADH 11461 SAUDI ARABIA

### Les fonctions des emplois relatifs aux différents postes se présentent comme suit : A – Postes vacants dans la Divi-

### sion des recherches 1. Fonctionnaires chargés de la recherche (Réf. R-I). Fonctions de l'emploi

Aider à planifier, entreprendre, superviser et préparer la recherche fondamentale et appliquée dans les sciences écono-

Onalifications requises Doctorat en sciences économiques avec connaissance de la Chari'a. Excellente connaissance de l'arabe et une bonne

maîtrise de l'anglais et/ou du français. Expérience requise

2. Fonctionnaires chargés de la Recherche (Réf. R-2). Fonctions de l'empioi

Aider à planifier, entreprendre, superviser et coodonner les projets relatifs à la recherche appliquée. Doctorat en sciences économiques. Excellente connaissance

de l'une des langues suivantes : anglais, arabe, français. 8 années d'expérience. 3. Fonctionnaires chargés de la recherche (RéL R-3).

Fonctions de l'emploi Aider à promouvoir, suivre et coordonner les programmes de recherche extérieure, et collaborer avec les institutions de recherche au niveau national et international.

Oualifications requises Doctorat en sciences économiques. Excellente connaissance de l'une des langues suivantes : anglais, arabe, français. 8 années d'expérience.

Pour les trois postes susmentionnés, sont préférables les candidats qui jouissent d'une expérience internationale et ayant dejà publié des recherches

- Fonctionnaires adjoints chargés de la Recherche Foactions de l'emploi Entreprendre et dissuser les projets de recherche sonda-

mentale et appliquée relative aux sciences économiques is-lamiques et aux économies des pays musulmans. **Oualifications** requises connaissance de l'une des langues : anglais, arabe, français. 6 années d'expérience au minimum.

5. - Fonctionnaires adjoints chargés de la recherche (Réf. R-5).

Fonctions de l'emplo

Entreprendre et coordonner la préparation de bibliographies, catalogues index, glossaires, encyclopédies et d'an-tres sources de références à utiliser pour la recherche dans les domaines économiques financier et bancaire. Oualifications requises

Maîtrise en sciences économiques. Parfaite connaissance de l'arabe et de l'anglais, connaissance du français souhai-tée. 5 années d'expérience.

material. Fluency in English language is mandatory.

GROUPE INTERNATIONAL D'AUDIT

Paris-8 - recherche pour ses bureaux

PARIS – LYON et DOUALA

**AUDITEURS** 

Ils auront une bonne connaissance de l'anglais, une expérience pratique de l'Audit selon les normes internationales de 3 à 5 ans, une formation supérieure et des

études d'expertise comptable en cours.

Env. C.V. prét., et photo à M™ Lippuner, 6, avenue Marceau - 75008 PARIS.

benefits to qualified applicants.

### B - Postes vacants dans la Division de Formation

Chef de la section des programmes et de la planification (Ref. T-1).

Fonctions de l'emploi

La principale fonction est de planifier des programmes de formation pour le personnel travaillant dans les secteurs liés au développement, et aider à organiser et à préparer les matériaux nécessaires pour les séminaires. Qualifications requises

Doctorat ou maîtrise, expérience pratique dans ce domaine d'au moins 8 et 11 ans respectivement. Excellent en arabe avec une bonne maîtrise de l'anglais et/ou du frança 2. - Fouctionnaire chargé de la formation (Réf. T-2).

La fonction principale est de diriger la formation, organiser des séminaires et des cours de formation Qualifications requises

Doctorat ou maîtrise avec une expérience pratique dans les domaines concernés d'au moins 6 et 9 ans respectivement. Excellent en arabe, avec une bonne maîtrise de l'anglais 3. — Fosctionnaire adjoint chargé de la format. (Réf. T-3). Fosctions de l'emploi

La fonction principale est d'aider à la préparation et la pla nification des séminaires et cours de formation. Qualifications requises

Maîtrise ou licence avec une expérience pratique dans les domaines concernés d'au moins 7 et 10 ans respectivement. Excellent en arabe avec une bonne maitrise de l'anglais

6. - Traducteurs académiques (Réf. R-6). Traduire des textes académiques dans les deux sens pour

l'une des langues suivantes : arabes, anglais, français et pré-parer la publication des recherches dans les domaines économique, bancaire, et financier. Qualifications requises

Maîtrise de lettres. Un diplôme professionnel de traduction est préféré. Excellente expérience de 7 amées au moins dans la traduction de travaux académiques, vers et à partir de l'une des trois langues : anglais, arabe, français.

# INTERTECHNIQUE

a) DES INGÉNIEUES AYANT UNE PORMATION INFORMATIQUE GRANDES ÉCOLES OU MAITRISE

+ DLA (REF. DE-4) b) DES ANALYSTES PROGRAMMEURS TITULAIRES

B) UN INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN (RÉF. DE-0)

DES INGÉNIEURS TECHNICO-COMMERCIAUX pour

Ces postes nécessitent une expérience de 2 à 5 ans passés chez un constructeur ou dans la réalisation de projets infor-

Nombreux avantages sociaux par accord d'entreprise, dont prime de fin d'année. Restaurant d'entreprise.

Importante Société Informatique métro PONT DE NEUILLY

INGÉNIEURS ÉLECTRONICIENS débutants ou ayant une 1= expérience en MICROPRO-CESSEURS pour département recherche développement.

votre dossier de candidature à S.E.S.A. 30, quai de Dion-Bouton. 92806 PUTEAUX.

Préciser référence sur enveloppe : 32 LM.

OFFRES D'EMPLOIS

# secrétaire de rédaction

Elle est responsable d'une revue litteraire mensuelle, destinée aux adhérents d'un Club de Licres. Elle est chargée de la rédaction et de la réalisation de cette revue : contact arec journalistes, écrivains, agences photos, studios de dessins... Elle participe au Comité de Lecture et au choix des ouvrages. Elle dépend de la Direction Com-merciale dont elle applique la politique dans le respect rigoureux

Ce poste s'adresse à un ou une professionnelle de l'Édition, de la Presse ou de la VPC, possedant au minimum 5 ans d'experience et une réelle compétence de la rédaction — appuyée par un dossier Presse ou Publicité.

> siers de candidatures — sous ref. 2587 M à prècises sur l'enveloppe - seront traites confidentiel

DEVELOPPEMENT 10, rue de la Paix - 75002 Paris.



AERONAUTIQUE - ESPACE - INFORMATIQUE

1) Pour la Direction des Etudes :
Al Pour participer à des développements e domaines suivants :

S.G.B.D. et langages.

systèmes d'exploitation,

D.U.T. INFORMATIQUE (REF. DE-5)

Débutant ou syant quelques années d'expérience pour par-ticiper à l'étude et au développement de nouveaux analy-seurs à base de misseurement.

l'avant-vente et l'après-vente (ner. DCI-7)

Adresser C.V. avec prétentions, en précisant la référence de l'annonce, à la Direction du Personnel.

INTERTECHNIQUE . 78370 . PLAISIR

recherche

Je cherche pour mon client, maison internationale de la branche alimentation et soin des animaux

pour le Profit Center France. Ce poste requiert une personnalité dynamique faisant preuve d'ini-tiative, de volonité et d'esprit inventif et offre une tâche intèressante dans un secteur plein d'avenir.

Fonctions principales: contact personnel avec les gros clients

- acquisition de nouveaux clients - réalisation des mesures d'impulsion à la vente et application des stratégies de marketing

dinger un team déjà existant

Nous exigeons:

- formation commerciale et connaissances de expérience dans la vente, de préférence du secteur biens de consommation; des connaissances spécifiques de l'alimentation pour animaux

domestiques seraient un avantage plusieurs années de pratique dans la direction don d'enthousiasmer et de motiver, forte per-sonnalité et capacité de travailler dans un team

- langues: français parfaitement, bonnes connaissances d'allemand age idéal: entre 35 et 45 ans

Nous offrons:

- grande responsabilité et indépendance - poste de confiance

poste susceptible de développement dans une maison bien établie et appréciée de la clientèle lieu de travail: Paris

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae, lettre d'accompagnement manuscrite et copies de certificats à l'adresse ci-dessous, Discrétion

Dr. oec. publ. Franz Suter Marketing- und Unternehmungsberatung Landenbergstr. 6, CH-8037 Zürich, Suisse

CONEXHOM

Société de conseil

en recrutement vous prie de bien vouloir noter sa nouvelle adresse : 212, avenue Paul Doumer 92508 RUEIL-MALMAISON Cedex Teléphone : 532.92.64

Conexhom



# emplois régionaux

### **GROUPE SANOFI** CENTRE DE RECHERCHES CLIN-MIDY MONTPELLIER Le service contrôle de gestion recrute

# 1 TECHNICIEN DE GESTION

PROFIL: Le candidat recherché sera titulaire d'un DUT de gestion (ou formation équivalente) et possédera éventuellement des connaissances ou une expérience d'applications de gestion informatisées.

MISSION: Il devra: - préparer le dossier de Reporting mensuel à partir des données informatisées ;
- coordonner l'utilisation des applications informatiques de gestion ;
- assister le service juridique pour le contrôle des facturations.

Ce poste convient à un (une) candidat (e) jeune, débutant (e) ou ayant une première experience, soucieux (se) de s'intégrer à une équipe, capable d'effectuer des travaux de base et également des travaux pour lesquels il (elle) devra faire preuve de qualités d'initiatives. CONDITIONS PARTICULIÈRES : moins de 26 ans, chômeur indemnisé, ou femme seule ayant un enfant à charge (contrat de solidarité).

Adresser lettre manuscrite + C.V. détaillé et photo récente au Service du personnel. CENTRE DE RECHERCHES CLIN-MIDY, rue du Professeur-Joseph-Blayac, 34082 MONTPELLIER CEDEX.

**INFORMATIS** INGÉNIEURS ayant 3 à 7 ans d'expérience du LOGICIEL dans les

TÉLÉPHONIE RADIO-TÉLÉPHONE SYSTÈMES IBM VM-VSAM-EXEC LOGICIEL MICROS

MOTOROLA 6800, INTEL 80-85, « PROCESS » TEMPS REEL MITRA, SOLAR, PDP, SEL 32 26, r. Daubenson 5º 337-89-22. FEDERATION PROFESSIONNELLE PARIS recharche

RESPONSABLE FISCAL

Ecrire avec C.V. au : C.E.D.A.P. -- Rec., 15, rue Beaujon. 75008 Paris, qui transmettra.

Organisme de format charche urgent PROF. D'ALLEMAND benlieue 93, 226-52

# AMNESTY INTERNATIONAL

JOB DESCRIPT: English to French translation of the monthly newsletter and press releases; revision of other official texts; assisting decentralized French publishing decentralized prench publishing

INSTITUTRICES Envoyer C.V. et photo, 3261 Overland avenue, Los Angeles, Californie 90034.

annonces classées TÉLÉPHONÉES

296-15-01

PROFESSEURS:

nçais, Philosophie, Maths, toirs-Géographie, Sciences turolles, Physique-Chimie et

SALARY : £8.750 p.a (inde

FRENCH LANGUAGE PROGRAMME ATTACHÉ

SOCIÉTÉ

**PROGRAMMEURS** 

GAP 2, inter actif evec 2 ans minimum d'expérience. Ces postes sont pouvoir pour une mission à durée illimitée. A l'ille de la Réunion.

Téléphone : (1) 758-66-06

pour rendez-vous avec M. GAGEONNET.

IMPORTANTE STÉ FRANÇAISE

recherche pour poste Afrique Noire francopho

1 ZOO TECHNICIEN

Ingénieur ou titulaire 8TS epé cialité élevage avec expérience

Adresser lettre manuscrite + C.V. détaillé avec photo et pre-tentions à L.T.P. se/réf. 8 784

REQUIRED : French n

Write to personnel office AMNESTY INTERNATIONAL 10. Southampton Street WC 2E - 7HF - LONDON Sefore Feb. 18.

and the A state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the sta

5. m 16. Pe 

100

1 水流鐵

Y JAK

7 S. 2

"我

14.4 海豹

4.7 %

allyse Art of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

3,6

114-

 $\mathcal{P}(\mathcal{A}) = \{ \mathcal{P}(\mathcal{A}) \mid \underline{\mathcal{A}} \in \operatorname{Sep}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) : \mathcal{A} \in \mathcal{A} \}$ 

Andrew St. State of the later

ction

le desirier aus Tradicion of

tille fallen, de is des fallen en domir

Marian Sec.

信して

en, de Pie ering Conde de Languerens Communications C

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Come From Coping

Constitution of the second

the territory

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

A SECOND OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH

The state of the same

and Constitution of the

The second second

A series comments of the series

AND THE PARTY OF

Branch Paris

## Calorination of the

Marie de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de l

**能够感**的时代的过去式和

**্লে** চার্টার বিভাগের প্রথ The second of the second

. .

INFORMATION

INGENIEUR

15.2 M

TEPRE

RECTURE

respiration.

: 5.1

and the second

المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتم المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد

the district of the second

The second second

Figure Substitution of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control o

CONEXHON

Conexhom

The second second

MARKE TO STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF

**dire**cteur

OFFRES D'EMPLOI ...... 77,00 91,32 27,04 DEMANDES D'EMPLOI 22,80 HMMOBILIER 52,00 61,67 AUTOMOBILES ........... 52,00 AGENDA 52,00 PROP. COMM. CAPITALIX . . . . 151,80

# ANNONCES CLASSEES

|                                       | الراكاني    |                |   |
|---------------------------------------|-------------|----------------|---|
| NNONCES ENCADRÉES                     | (a mm/col." | Lemm/ig. TT.C. |   |
| FFRES D'EMPLOI                        | 43,40       | 51,47          |   |
| EMANDES D'EMPLOI                      | 13,00       | 15,42          |   |
| MOSILIER                              | 33,60       | 39,85          |   |
| UTOMOBILES                            |             | 39,85          |   |
| GENDA                                 |             | 39,85          |   |
| Dégressifs selon surface ou nombre de |             |                | _ |
|                                       | _           |                |   |

# OFFRES D'EMPLOIS

**建学**的 第二十二十二十二十二

Dans le cadre du développement important de ses venues de systèmes d'informatique industrielle (Process Control). **FOXBORO FRANCE S.A.** 

### UN INGENIEUR -**D'APPLICATION**

QUALIFICATIONS REQUISES: rience réefie de l'instrumentation et des systèmes matiques de contrôle-commande des procédés triels (on formation de laust nivens en automatique). Expérience des langues de program (BASIC ou FORTRAN), et de procédés indu (chimic, papier, industrie alimentaire).

ANGLAIS COURANT Lieu de travail : Saint-Quen-l'Aumône (2000e industrielle de Cergy-Pontoise) et éventuellement des séjours de courte durée en France et à l'étranger. Adresser carriculum vitae, photo et prétentions à FOXBORO FRANCE S.A.

B.P. 741. 95004 CERGY-PONTOISE Cedex.
à l'attention de Monsieur C. CONTRE.

# **PERSONNES** HANDICAPÉES

voulez-vous nous elder à pro mouvoir un service concernen uniquement les handicapés ? Si vous avez des qualités

Écrima nous Service des transicapés. Réf. G.C., 48 av. Hocks, 75008 Paris. MPORTANTE SOCIÉTÉ

# RESPONSABLE DU SERVICE ÉDITION

Agé d'as moins 35 ans, il devra avoir exercé pendant environ 5 ans des fonctions similaires, de préférence dens une impri-metie intégrée.

differents sectours component cette scrivité (componition de textes, dessin, photogravure, impression, façonnege). L'aptituda au commandément à la gestion et au dévaloppe

Lieu de traveil : he benileue perisi Adresser C.V., photo et préisi-tions sous nº 60057 Contaste Publicité 20, avenus Opére, 76040 Paris Cadax 01,

STE D'EXPERTISE COMPTABLE, Pre de Bac ABJOINT. -: -D.E.C.S. COMPLET. Exp4-

p.E.C.S. Constitutions of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of CABINET EXPERTISE

STAGIAIRE EXPERT-COMPTABLE D.E.C.S. complet, préférence 1 cerdificat supérieur et 2/3 an-nées expér. Belle apportunité pour candidat souhaitant tometion bett reveal.

Ecris C.V. at prétantions

F.M. RICHARD et Associés, 7,

avenue de Friedland, PARIS-8\*,
(descrétion absolus).

Urgent S.A. - H.I.M. banileus Sud-Est recherche VENDEUR (SE) CALALIFIE (E) de logamenta, PAP. Fice + indiressement.

VILLE SUB RÉGION PARISTENA 1 ANIMATEUR (TRICE)

pour direction meison de quarti Envoyer candidature
Ecr. s/rr 7584 le Monde Pub.,
service ANNONCES CLASSES.
5, rue des Insiens, 75009 Paris.

SERVICE CULTUREL MANGEPAL SERVICE CULTUREL MANGEPAL SUD RÉGION PARISHEME INCLUSE 1 ANIMATEUR (TRICE) vie associative at militane de quantier Envoyer candidature Ecr. s/m² 7663 fe Monte Pub., service ANNONCES CLASSES, 5, roe des Italians, 75008 Perfs. Entraprensur Sactsor blickment (93) rach. Cadre Comptable BP DECS adjoint au responsable administratif et financier 180.000 + ~ 297-48-95.

CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMPTES COMPTES recherche

 COLLABORATEUR 3 and d'expérience cubinet D.E.C.S., formation supérieur

 STAGARE REBITANT Ayant une exp. professionnelle Envoyer C.V. et prétentions à : J.-P. GOUPIL 12, sus Berlioz, 78140 Vélky.

Notre société, filiefe d'un groupe important est spéciali-sée dans la tabrication de câbles électriques de hauts technicité, destinés à l'adro-nautique, l'informatique, l'élec-trorique industrielle. Dans le cedre de notre développement nous créons un poste d'

INGÉNIEUR ÉTUDES

pour ponception de câbles nouvellus. Nous recherchons un INGENIEUR DIPLOME Infestieus - discrictol 5 ars d'appérance souhait Débutant possible. Connaissances en transmis apprécises, anglais indisparisable.

Merci d'adresser C.V., photo et prétentions à Sté FILOTEX, BP 1, 91210 DRAVEL. **ASPRIGA** 

2 INGÉNIEURS ÉLECTRONIQUE Paris et région Granoble. Tél. : pour r.-vous 802-37-72.

On recrute

1 DESECTEUR ADJOINT
salaire active 5000 F at 6000 F
nets, sulent suppliess at diplome :
(DEFA, CAPASE, DECEP) Envoyer C.V. et prétentions à : Centre Caturel Communel, 192, avenue de Général De Geule 94550 Chevilly-Larue.

Importante société
FABRICANT PENTURES
ET REVETEMENTS
MURALIX recherche pour RÉGION PARISIENNE

1º) JEUNE CAURE YENDEUR chargé d'un secteur de client audetants et de la prospection

2) EUNE DĚLÉGUÉ TECHNICO COMMERCIAL

thergé du autvi des entreprises générales, bureau d'études, mattre d'auvrages BTS ou DUT option Sétiment souhaité

Adres lettre menuacrite C.V. et photo Nº 59.770 CONTESSE Publicité 20, av. de l'Opéra. 75040 Paris Cedex 01 qui tr.

secrétaires SERVICE CULTUREL D'AMBASSADE

SECRÉTAIRE BILINGUE ARABE FRANÇAIS

Envoyer curriculum vites à RÉGIE-PRESSE sous nº 4.673 M 85 bis, r. Résumur, 75002 Paris. IMPORTANT GROUPE DE PRESSE Paris (2.000 personnes) recherche une

SECRÉTAIRE **BE BIRECTION** 

pour son directeur général chargé des problèmes informa-tiques et de la coordination des activités du groupe. Excellente secrétaire de leux ni-veau familiarisée si possible au milieu informatique. Envoyer C.V. se/set. C.C. 300 : Espace et communication

Espace et communication 35, rue Beilu, 76009 PARIS, qui transmettra. Centra Technique, Recherche SECRETAIRE DE DIRECTION

875 Anglais. Expérience complém Expérience complementaire paye et charger sociales informatique de bureau. Contrat ut an.
Embeuche immédiate.
Ecrire avec C.V. et présent sous le n° 038, 134 M.
RÉGIS-PRESSE
85 bis, r. Résuntar, 75002 Paris.

# D'EMPLOIS

J.H., 19 ens. niveau Bac ch. amploi bureau, divers. Bruno Bouvier, 638-84-10. BIJOUTIER

**JOAILLIER** H. 21 sinc ayant terminé son apprentistage de 3 ans chez grand patron. Consciencieux et revvalleur, cherche piece.
Tél., le soir : 837-07-15
Ecr. s/m 6.450 le Monde Pub., service ANNONCES CLASSES, 5, tise des Intières, 75009 Paris.

SALES MANAGER Grand Hôtel \*\*\*\*\*

Scandinave, 29 ars, poseddant uns formation supérieure et uns expérieure internationale acquise chèz des tours operators, agencies de voyages et grands fictes de laus (promotion hotsifiers), pratique courants du français, de l'angleis, de f'ellemend et des lengues désire se beser à PARIS et écudierat toute proposition. Er, n° 59.645 Contesse Publicié, 20, av. de l'Opére, 75040 PARIS Cadex 01 qui transm.

Jeune fille écossaise (17 am) almeraft travelller au pair de mi-juin à mi-septembre 1983 LESLEY HOOD, 22, BRUCE TERR, IRVINE, AYRSHIRE, ECOSSE.

Typographe, metteur en pages, imposeur, monteur papier/film, charche place stable, Paris, benlieus Sud. 761.: 068-53-51, Melun. Secrét direct, poeit cadre, 47 ans, célibetaire, aériques références comprab. cherche situation en repport. Présent 8.000×13. Ecr. s/rº 0.000 le Monde Pyà., service ANNONCES CLASSES, 5, rue des Italiens, 75009 Peris,

créer votre démarche

publicitaire. visuelle et rédactionnelle c'est mon job, depuis 15 ans, char l'Annon ceur et en Agences.
Le vous remercie de vice propositions de vice propositions de collaboration.
Je suis disponible.
Scr. s/m 6.453 le Monde Pub., service ANNONCES CLASSEES, 5, rue des faziens, 75009 Peris.

propositions diverses

L'ETAT ottre de nombreuses possibilités d'empiole stables, bien rémunérés à toutes et à tous avec ou sant diplômes. Demandes une documentation par notre revue socialisée sur notre revue spécialisée FRANCE-CARRIÈRES (C 18) Bolte Postale 402-08 Paris.

CAMÉRA 7 7, voe Lafayette, 75009 Paris PHOTO-CRIE-SON VIDEO (Location de cassettes, vidéo V/IS et Beta) SUPER PROMOTION

et lecons

MATH PHYSIQUE VACANCES DE RÉVRIER Stage internet du 7 ou 12-2 8 Alèves max, per groupe MATH CONTACT

16, rue du Meil, 75002 Par Téléphone 236-31-63.

enseignement

L'A.P.C.E.L. informe les cadres de l'ouverture de son stag C.P.M.V. METHODES MODERNES
DE MARKETING
le 28 Novier 1963
Ca stage de 12 secialment à tempt complet est conventionat par le missière du Travell
Fronde National de l'Emploi.
Le est également accessible aux cadres en activité su zirre du cond-formation.

ODÉON 2 P., 70 m² sharme, asc., 354-42-70. congé-formation. A.P.C.E.L., 30, rue du Fiel, 92.100 Boulogne, T. 609-17-71

travail à domicile

Gardersk personne ägée dans cadre agréeble, à 65 km de Paris, pendent vacances scolaires ou toutes autres périodes Tál.: (16-37) 24-62-15.

automobiles ventes

de 5 à 7 C.V. Part. vd Paugaet 104 SR 6 CV, 1980, belge, 41,000 km. Prit. 24,000 F. 76, 732-02-60, posts 2251 ou 918-39-35.

de 12 à 16 C.V. B.M.W. 525 IA - 82 30,000 km, grise métal-GARANTE. Prix très Intéress. HERTZ Courbevole, 334-02-00

deux-roues Vends more BSA A 65 FS Final bird. 1971, 850 CC, moteur neuf. Tél.: 238-10-09.

# L'immobilier

# appartements ventes

# VOTRE STUDIO A

3" STATION FRANÇAISE Soleti/Skirlotski/Accumil L'ALPE D'HUEZ

à partir de

a la saport, au cour de potes, le un immedile para-ribteller à l'architecture parfaitement intégrée, conqui et réalisé par un construcieur à grande expé-rience et réputation sur la sation (Ent. Di Foggia Frères.

4° arrdt

5° arrdt

2 à 4 P., 43 à 97 m²

Tous les jours sauf mardi et térié.

14 h./18 h. ou BEGI : 267-42-08.

NEUF

CONSTRUCTION

EN COURS

SAME. TRÈS GRAND LUXE DE 29 APPARTEMENTS Livraison 1º trimestre 1983.

JARDIN PLANTES

1 et 3 RUE POLIVEAU

DU 2 AU 5 PIÈCES e DUPLEX-TERRASSES.

Prix moyen 15.000 F is mi. Ferms ot définitif.

APPARTEMENT TÉMON Tout les jours 14 h à 19 h Seuf mercredi et dimanche.

A.W.I. - Tél.: 267-37-37.

JARDIN PLANTES

PANTHEON b. chbre, coin cuis., 2\* 6r., v. dég., 87.000 F, 325-97-16.

6° arrdt

9° arrdt

9 RÉSIDENTIEL

Imm. pleme de T., asc. Appt occupé, 90 m². 5 P. par couple, 75 ans. 440.000 F. Tél.: 280-64-74, posta 408.

9°, centre, grd stud, équipé Tt cft. 3° ét. sur rue, bes prix, vu urgence. 525-00-35.

11° arrdt

PARMENTER
Je vois 4º és, bal appt 2 p. cft.
55 m², 280.000 F à débattre.
Tél. : 554-74-85.

LES COURTILLES

MÉNILAGNITANT Immeuble nf. gd etand... iz cft. 2 à 5 p. Livrais. irronésias PRÉT CONVENTIONNE: PRIMM. Tél. : 788-11-23.

12° arrdt

DAUMESNIL

pièces, entrée, cuisine, w.-c. rénover. Sel imm. revalé. 310.000 F. 526-54-61.

14° arrdt

p., confort, 4\*, asc. 320,000 F. 526.99.04.

 sur un site prestigieux attenant.
 des prestations de qualité (san à la station, au cœur des pistes.
 taves, lottnenette équipée). e du studio" au 2 péces ave mezzanne de 16° à 43 m². un rapport qualicélprix sans précédent

PARAMIN CA

LEMETEOR Immobiler to seem at the Les 2 Daughtins In the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of

15° arrdt 1" arrdt RUE ROUELLE 2 pcss, 52 m², betu living, + TER, 47 m² Sud, celme, 890,000 F, Tél. 2 288-28-18, après 18 heures, FORUM DANS MM, RÉNOVÉ STUDIOS ET 2 PCES 3 ET 4 P. DUPLEX à améneger. Me voir sudi, vendredi, 14/18 h. 1, RUE DU CYGNE.

FÉLIX-FAURE 4 pièces, cuisine, bains, emiè-rement refait. Bel immeuble ra-valé, 4- ét, se asc., 695.000 F. PROPRIÉTAIRE: 502-19-19, OPERA très beau 5 PIÈCES confort, 4º étage, ascenseu 1.200.000 F. T. 548-72-36 ELIX FAURE, potaire wand r.-de-ch., studio état neuf-110.000 F à déb. 554-74-85.

LOURMEL, séjour-double, 3 chbres, s/jard., placards, s.de bairs, cuis, équipée, Baic. 980.000 F. 577-96-85. CCEUR MARAIS Dans GD HOTTEL PARTIC. TTES SURFACES à rénover. PROPRIÉTAIRE 768-03-18. 16° arrdt TO THE R. LLOCEMBOURG Mr C.-LEMOINE-MONGE PRES LYCEE HENRI-IV. Livration trans-times RUE DE LA FAISANDERIE

180 m² dans bei immeuble LIV. 40 m², 3 CHBRES. Cuis., 2 sales de bains, 3ª étage su cour avec ascenseur. Paintures 2. RUE LAROMIGUIÈRE

à prévoir. Prix : 1.500.000 F PPTAIRE : 502-19-19. TROCADÉRO. plusieurs 2/3 p., grand stand, 900,000 F à 1,200,000 F. 783-89-88, 548-54-99. ( 17° arrdt

WAGRAM
P. de teille, stending, étage élevé, solell, grand appt, 4 chipre, prof. libérale possi-ble. Téléphone : 268-05-43. 45, AV. VILLIERS

M- MALESHERBES. DUPLEX AVEC MEZZANINE de 2-4-6 P. et STUDIOS LUIQUEUSE RÉMARILITATION. Vis. jouis-vendred: 13/18 h. 19° arrdt EXCEPTIONNEL

15, RUE DE ROMANVULLE imm. neuf, kus, neste quelques 2/3 p. prêt conventionné de depuis 465.000. S/piace, 14 h. 30 à 18 h. 30, asuf merdi et dimenche, 506-16-43, matin ou 245-24-65, l'après-midi.

Pr. PARC BUTTES-CHAUMONT Bel immeuble d'angle, p. de z. ravelé, 2º ét., asc., balcons, dé-gagé, pl. sud. 4 post, 100 m², tout confort. Agencé et décoré per protessionnel, 750.000 F + 30.000 F, raprise justifiée. A.B.C. 208-08-14. 20° arrdt

Me MARAICHERS, studio tous équipé neuf, petit imm. 170.000 F. 890-86-06.

STUDIO AMÉNAGE Impectable - 6" ét. sans assen-ceur. Prix 127 000 f Tél. : 020-16-28 (le soir)

78-Yvelines CHATOU PRÈS R.E.R. Studio récent 240.000 F S.A. LE CLAIR - 359-69-3

91 - Essonne GIF/YVETTE Prox. toures commodités 3 p. 80 m² + loggis sud-quest, séj., 2 chbres, cuisine, bairs, w.c., cave, parking extérieur 485.000 F - 928-88-00. BURES/YVETTE

Prox. toutes commodités, 5 Pièces, 115 m² + belcons et loggis ouest, séjour 37 m², 3 chbrès, cuis, aménagés, beins, Salle d'eau, rangements carve, park extér. 730.000 F. dont C.F.F. Tél. 928-69-00. PARC MONTSOURIS MOCTE s6, 3 chors. 11 cft + chors serv. 860.000 F. 327-28-80.

Hauts-de-Seine Dens immeuble style HOTEL PARTICULIER Seau 4 p., calma, solall, terr. Sm. Neutry Levallois, prix Inc., direct. optairs, 328-58-55 (sp. 19 h, 326-13-00). BOLLOGNE micent 1878 MA-GNEFICLE APPT 5/6 PLECES, 985.000 F., 2 beins, cressing, cellier, cuisine équipée. balcon SUR JARDINL Tél. 577-96-85.

BOURG-LA-REINE 200 mètres du métro
2 PETITS IMMELBLES
DE TRÈS GRANDE CLASSE
EN PIERRE DE TAILLE
R.-de-ch. + 3 et 4 étages
du studio au 4 pièces et
gels duples de 4 et 5 pièces.
Livraison prévue 2º trimestre
1983, SPDI - 350-14-80.

94 Val-de-Marne

Proximité métro fin 1884 (Ville-juir 94 800), part. vand à part. dans patite résidance de 3 étages, construction 1976, appr 65 m² ensolaillé, 2 chbres, gd afjour, cuisine, s. de bains, tt oft, gd baicon, par-king + cave, excellent état. Prix : 450.000 Té. la soje à paris: 18 h 728-94-57 ou zamed toute la journée.

KOGENT Proximité BOIS, RER dans parc magnifique. Calme 108 m² + BALCONS, parking

achats

EMBASSY SERVICE

non meublees offres

Paris Appt 3 poss, tr cft, + bo 17°, loyer 3.300 F/mois char, comp. Lib. 1" mers. Téléphone: 707-36-21.

non meublées demandes

Collaboratrice journal charcha 2 p., tt cft, caime, de préfé-rence dans 10°, 11°, 15°, loyer jusqu'à 2.000 F. ch. compr. Ecr. s/n° 5.440 le Monde Pub., service ANNONCES CLASSES, 5, rue des traiens, 75009 Paris.

**PROPRIÉTAIRES** 

LES LILAS. Fonctionnaire, se-laire Gavé, therche location F6 Les Libes, accepts reprise im-port. Ecrira Hevas annonces, 81, ne de la République, 89002 Lyon, sous réf. 5840. Etude cherche pour CADRES viltas, pay, tres banl. Loyer garanti 8.000 F. 283-57-02.

### meublees offres

ROMÉ vis Casaia, appt à louer maublé, 5 p., 130 m², tert., dans résidence privés, grand standing, 900.000 Eras man-suel. Libre 15 avril 1983. Ecr. s/m 8.454 le Monde Pub., service ANNONCES CLASSEES, 5, rue des Italiens, 75009 Paris.

Locations

DEJUST. 883-15-50. appartements

8 av. de Massine 75008 Paris recherche URGENT APPT de 120 m² à 150 m² ACHAT OF LOCATION 16°, 8°, 7°, 562-16-40.

locations -

SERVICE AMBASSADE pour cudres mutés à Paris rech, du STUDIO au 5 P. LOYERS GARANTIS per Size ou ambassades. 281-10-20.

SERVICE
EMPLOI-LOGT-ÉTUDIANT

Vous avez des chembres, studios, appartements à louer...

Vous avez une affre d'emploi susceptible de convenir à un étudiant...
Ecrivez ou téléphonez su : Service EMPLOI-LOGEMENT U.N.E.F., 72, rue de Cichy, 75003 PARIS. T. 281-52-12 (sucums frais d'agence).

Louez vite et sans frais. ENTRE PARTICULERS OFFICE DES LOCATAIRES. Téléphoner au : 298-58-10.

(Région parisienne)

# locations

Etranger

bureaux 🐇

**66 CHAMPS-ELYSEES BUREAUX-MEUBLES** 

CRÉATION S.A.R.L. 5.500 F H.T. tout compris, dé-leis très rapides, domicillation tres entreprises. 34, Champe-Eysdes, 562-42-12.

commerciaux

Achats Centre de formation des so-teurs Français recherche local avec logement pour toutes ses activités, (cinéma, théâtre, es-crime) Appart, prof. fibre bail 3-6-9, ENU 250 m², entre 8000 – 8000 F, Téléphone F. Douster 281-29-82.

fonds de commerce

Achats

Perticulier vend centre grande ville rég. Est (Lorreins) SALON CORFURE ET INSTITUT DE BEAUTÉ 500 m², en pleine exp., très grande renorm., install. réc., standing, très gros C.A. (il n'est pas important que le successeur aot un professionnal mais un très bon gestionnaire). Enne sous le n° 7 038, 128 M Régs. persesse RÉGIE-PRESSE 86 bis, r. Résumur, 75002 Paris.

BOUCHERSE A VENDRE Prix intéressant. M. LOULI, 966-81-31, p. 401. FACE VILLAGE SUISSE Boutique VETEMENT ENFANT ou tout sutre activité. 273-24-87.

Ventes

PRÈS GARE DE L'EST HOTEL 3 étailes N.N. 25 chambres, état neuf MURS et FONDS. 761. : 727-54-02. Aix-en-Provence cède bail, tous commerces centre ville, face grd coffeur. Pet. loy., 50,000 F ox à déb. Tél. (16-42) 23-19-80.

immeubles MEILLEUR PLACEMENT 83 MURS BOUTIQUES 10 % NET INDEXE S/COUT CONSTRUCT. 12.7 % EN 1982 MICHEL BERNARD. 502-13-43. ACH. IMM. VIDE même eve

gros travaux. Peris, banlieux 76L 590-98-06 de 7 h à 21 l pavillons ORSAY

Prox. ttes tornmodités 170 m² hebitables. ső, dole, 6 chbres beins. salle d'eau, combles aménegesbles, s/sol complet, 1000 m² terrain 1,050,000 F Téléphone: 928-69-00. PAVILLONS JUSQU'A 120 KM DE PARIS
SELECTION GRATUITE
PAR ORDINATEUR
Appeler ou écrire
Certre d'anformation
PNAIM de Paris IIe-de-France
(A MAISON DE L'IMMOSILIER,
27 bis, svemue de Villiers,
75017 PARIS, T. 277-44-44.

FONTENAY-aux-ROSES Près R.E.R., belle meison bour-gesise an meulière s/2 n/v. + se-sol. SEJ. DBLE + 3 CH., CH. CENT 30. RARE are succession 700.000 F. Etude BOSQUET 705-08-76.

### villas LE VESINET

Très agréable VILLA parlait état récept/40 m², 3 chbres, bains, tt cft, jard. 730 m² 1.150.000 f. AGENCE DE LA TERRASSE LE VESINET (3) 978-05-90. LE VESINET, Superbe et luxueuse ville, 9 p., 350 m² habitable s/1.350 m² terr. avec pische, 3.150.000 f. Agence ROYALE, 950-14-60.

maisons

de campagne PROVENCE
VAISON-Is-ROMAINE (84)
Dens haut ville miclenne
MAISON omnetitre pl. sud-Tr eft, tél., 3 p. 30 m² chec.
Tr eft, tél., 3 p. 30 m² chec.
Ter. 30 m² domin, pays. ten
vis-3-vis - Px 530.000 F.
Tél. pptsire (75) 28-07-09.

propriétés A vendre en Roussillon (65) belle propriété 91 ha avec 3 mas catalans typiques. Eau, dectr., 161., accès sephalté. 3 rivières, site magnifique. Rens. : REGIRA, BP 43, 66110 Amélie-les-Bains.

170 km PARIS SUD splend. Fermatte 300 m² habit, it cit, s/4.000 m² ev, pièce d'eau. Prz 90.000 F - F. THYRAULT, 89 ST-Fargeeu (85) 74-08-12, après 20 h (38) 31-13-93.

PÉRIGORD MAISON DE MAITRE 8 hectares - pigeonnier, dépendances, très balle vue 750.000 F. Doc. sur demend

PROPINTER S.A., BP 33 24 103 BERGERAC CEDEX YEL (53) 57-53-75. SOLOGNE A vendre pour chasse et place

Ectire HAVAS Orléans nº 200766. VAR, 10 km mer, 20 mn séro-port TRES BEAU MAS PRO-VENÇAL, caract, unique sur 2,5 ha., 188 m² habit. Tt confort, calme ebsokr.
3 millions à débattre.
Ecr. s/m 7.665 le Monde Pub., service ANNONCES CLASSÉES, nus des Italiens, 75009 Paris.

terrains YONNE: terrain à bâtir 4 900 m², viabilisé, 20 km ser-te sud Auxarre A 6. Bourg de Mailly-le-Château. Façade 35 m plat, bordure D 950. PVERT J. (6) 437-80-95.

châteaux 220 KM PARIS SUD, CHA-TEAU XXI siècle, 12 p., sur cave voltée p. de t., à rénover. RARE 220.000 F.

Etude BOSQUET 705-84-49. OUEST MASSIFS
FORESTIERS 10 à 300 ha
Fauillus-résineux, sois.
HOUDIARD 8.P. 83, tAVAL.
Tél.: (43) 56-61-60.

BOULOGNE fibre, fiving + 3 chbres. 600.000 F. + 4.000 F mois. Viager finance. 268-05-43. F. CRUZ. 266-19-00 8, RUE LA BOÉTTE-8\* Prix rentes indexées garanties Etude gratuite discrète

EXCELLENT PLACEMENT Studio 1: cft, 8\* éz, imm. ré-cent, 18\* arrt 18.000 F cpt + 1.900 F. Occupé homme 75 ans CRUZ - 9, rue La Boétie. Téléphone : 266-19-00. Etude LODEL 35, bd Voltaire PARIS-XI<sup>a</sup>. 76. 355-61-58. Sodcialists viscers. Spécialiste viagers. Expér., discrétion, conseils.

information **ANCIENS-NEUFS** DU STUDIO AU 6 PIÈCES SÉLECTION GRATUITE PAR ORDINATEUR APPORT OF THE PARK APPORT OF THE PARK APPORT OF THE PARK APPORT OF THE PARK APPORT OF THE PARK APPORT OF THE PARK APPORT OF THE PARK APPORT OF THE PARK APPORT OF THE PARK APPORT OF THE PARK APPORT OF THE PARK APPORT OF T

les annonces classées

# Le Monde

sont reçues par téléphone du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures

au 296-15-01

-. .. .

# La protection du patrimoine naturel est un investissement rentable

souligne le rapport Josselin

Officiellement reconnu comme un domaine d'interrention de l'Etat depuis 1971, l'environnement est toujours considéré, malgré la crise, comme un secteur sensible auquel doit s'appliquer en priorité l'ac-tion gouvernementale. C'est du moins ce que recommande le rapport du groupe de travail environnement du IX Plan, rapport préparé par M. Charles Josse-lin, député (P.S.) des Côtes-du-Nord, et rendu public le 1" février après sa remise au ministre du Plan et de l'aménagement du territoire, M. Michel Rocard.

couragement à la recherche et d'in-

citation à l'investissement. Mais comme l'essentiel de l'effort sera as-

sumé par les collectivités locales, il

lui faudra expliquer que la protec-

tion de l'environnement est un inves-

tissement rentable et en convaincre

l'opinion publique. Les lois de dé-centralisation et la nouvelle réparti-

tion des compétences présentent, de

ce fait, un risque: que les com-

munes non convaincues ne jouent

pas le jeu du Plan. « La décentrali-

sation n'est pas un risque, mais une

chance pour l'environnement », af-firme M. Josselin, en soulignant qu'une action désirée et décidée lo-

calement est toujours plus efficace

qu'un mot d'ordre venu d'en hant. Reste le désir, qu'on ne maîtrise

ROGER CANS.

doit, moins que jamais, être considérée comme un luxe, car on n'a pas les movens de polluer d'abord pour dépolluer ensuite ., a souligné M. Josselin. Contrairement à l'idée couramment reçue, donc, la lutte contre les nuisances peut représen-ter une économie. On évalue en effet à 100 milliards de francs par an le coût du gaspillage collectif que représente la pollution, sans compter les frais ultérieurs de dépollution.

La défense du patrimoine naturel - on l'oublie trop souvent - est aussi une activité économique qui rapporte. Les emplois liés à l'envinement représentent aujourd'hui trois cent soixante-dix mille personnes. Le seul secteur de l'antipollution fournit près de deux cent mille emplois et réalise un chiffre d'affaires annuel de 40 milliards de francs. L'ingénierie en matière d'assainissement et d'épuration rapporte environ 3 milliards de francs par an à la balance du commerce extérieur. et les matériels spécifiques d'environnement laissent un solde commercial positif de l'ordre de 200 mil-

lions de francs. Le groupe de travail évalue à 3 milliards de francs l'économie réalisable en devises si le gouvernement lance un programme de valorisation des déchets qui demanderait en cinq ans entre 1,5 et 2 milliards de francs d'investissements. Il s'agirait de porter à 45 % le taux de récupération des vieux papiers, de réutiliser les vieux pneus (1 million de pneus servant au rechapage, 250 000 tonnes étant brûlés comme combustible industriel), de régénérer les solvants (200 000 tonnes supplémentaires par an) et de valoriser le sang des abattoirs (65 000 mètres cubes supplémentaires par an).

- La production d'énergie sera la principale source de pression sur l'environnement », note le rapport, en soulignant les transferts de risques qui vont s'opérer. Le pétrole, dont la part doit passer en dix ans de

· La défense de l'environnement duction des émissions de particules et de soufre), mais l'énergie nucléaire, passant dans le même temps de 10 % à 40 %, va provoquer « un accroissement considérable des déchets radioactifs (multipliés par 2,6 à l'horizon 1990).

### Le bruit, l'ennemi

« Si aucun effort supplémentaire d'assainissement n'est engagé, on peut s'attendre à une augmentation de la pollution de 70 % à 100 % » vers l'an 2000. L'effort devrait porter en priorité sur la protection des ressources en ean, ainsi que sur la lutte contre le bruit, « la nuisance la plus mal ressentie par les Fran-çais . D'où la proposition d'un programme d'isolation phonique qui, en cinq ans, devrait permettre de pré-munir 250 000 logements contre le bruit de la circulation routière et 70 000 autres contre les bruits d'aé-

Quant à la préservation des es-paces naturels, le rapport Josselin note que la superficie des parcs régionaux a triplé depuis 1970, que 20 000 hectares de littoral ont été acquis par le Conservatoire entre 1975 et 1980, et que 26 % du territoire sont aujourd'hui soumis à une

réglementation protectrice. Pour « relancer l'effort national en faveur de la protection de l'environnement , le groupe de travail du Plan prévoit, d'ici à 1988, une dépense de l'ordre de 70 milliards de francs (contre environ 45 milliards depuis 1971), qui se répartiraient ainsi: 40 milliards pour les collectivités locales, 10 milliards pour les entreprises, 10 milliards pour les ménages et 10 milliards pour les ménages et 10 milliards pour les ménages et 10 milliards pour les ménages et 10 milliards pour les ménages et 10 milliards pour l'Etat ménages et 10 milliards pour l'Etat et les agences de bassin. Cet effort représenterait 2 % de l'investisse-ment industriel total (contre 1,3 % actuellement), soit le taux déjà at-

l'Allemagne fédérale. Le rapport Josselin assigne donc à l'Etat une mission ambitieuse d'en-

# L'eau constitue la priorité des priorités nous déclare M. Crépeau

M. Michel Crépeau, ministre de l'environnement, est, pour l'essentiel, en parfaite harmonie avec le rapport Josselin, sur les conclusions duquel nous l'avons

« Vous êtes tout à fait d'accord avec les priorités définies dans le rapport Josselin : l'eau, le bruit, la récupé-ration des déchets, la recherche?

- Je n'établis pas une hiérarchie. Ce sont là des phénomènes assez différents qui relèvent de structures et de moyens d'application différents. S'il fallait absolument fixer un ordre de priorité, je mettrais en tête l'eau, qui est qualitativement et quantitativement la source même de la vie. C'est précisément ce que fait le rapport.

- Auriez-vous préconisé la même répartition des charges pour lutter contre la pollution: 40 milliards au compte de collectivités locales, 10 mil-

Vte sur publications jud. Palais Just. Pontoise (95), 17 fév. 1983, 14 heures

Prop. an PLESSIS- BOUCHARD

PTOP. 38 PLESSIS (95)
63, r. Gabriel-Péri, « Le Noyer Mulot »
MISE A PRIX : 40 000 F
Consign. pour ench. 25 000 (chèque certifié Bque). Rens. à Pontoise (95) :

BUISSON, AV. T. 032-31-62

29, r. P.-Butin - Mº ATLANI, avocat 1, rue Carnot - T. 632-48-98

Vente sur saisie-immobilière au Palais de Justice d'Evry (91) rue des Mazières

**UN APPARTEMENT** 

de 4 pièces avec cave et parking. (lots nº 480 382 - 480687 - 480 331)

6. rae Lavoisie

**GRIGNY 2 (91)** 

Mise à prix : 50 000 F gnation préalable indipens

Renseignements Etude de Mr AKOUN & TRUXILLO

Téléphone : 079-39-45

Vente Palais Évry (91), 15 févr., 14 h

AFFARI. & COMPCH. (91)
6, BOULEVARD HENRI-DUNANT

MISE A PRIX: 80000 F

SM SCP. ELLUL GRIMAL NOUVELLON ROUZES Avocats, 3, rae du Village à Evry (91) Tél.: 677-96-16 — Sur place pour vis.

Vente au Palais de Justice de Paris Lundi 14 février 1983, 14 h

**LOGEMENT PARIS 16** 

21 **m² eav.** Entr., 2 p., 6\*6t. avec asc

26, rue Gustave-Courbet

LIBRE DE LOCATION

APPART. à CORBEIL

rdi 8 féwrier 1983 à 14

appréciés que dans un contexte étus locaux, ils sont souvent fait global. Ils dépendent des moyens de gros efforts pour préserver qu'on donnera aux collectivités l'environnement de leur commménages, du niveau de vie qu'auront atteint les Français à ce moment-là. Ce qui est sur, c'est lité globale. que l'investissement « environnement » est le plus rentable qui soit. Un franc dépensé contre le bruit, c'est plusieurs francs épargnés ensuite à la Sécurité sociale. Mais cela est difficilement chiffrable.

Ne craignez-vous pas que la loi de décentralisation aille parfois à l'encontre de l'effort demandé aux collectivités

- Personnellement, je ne le crois pas. L'opinion publique, favorable à la désense de l'environnement, pèse de plus en plus sur les élus locaux. Ét ces élus y liards pour les entreprises, sont de plus en plus sensibles. Une 10 milliards pour les ménages, administration centralisée à Paris creuser entre N 10 milliards, enfin, pour n'a pas empêché le littoral médiberg. - (A.F.P.)

l'Etat et les agences de bas-sins? terranéen de devenir un mur de béton, ni M. Merlin (1) de faire - Ces chiffres ne peuvent être ses « merlinades »! Quant aux locales. Ils dépendent, pour les nauté. De toute façon, les lois en préparation serviront de gardefou. L'Etat garde une responsabi-

(1) N.D.L.R.: il s'agit d'un promo-teur de résidences de loisir.

 Feu vert pour le canal Rhin Main-Danube - Le gouvernement ouest-allemand, que dirige M. Hel-mut Kohl, a décidé le 2 février la poursuite de la construction du canal Rhin-Main-Danube. Le gouvernement de l'ancien chancelier Helmut Schmidt, opposé au projet, avait ordonné la suspension des travaux le 27 janvier 1982 - pour négocier un nouveau partage des couts entre l'Etat fédéral et le Land (province) de Bavière » rappelle-t-on à Bonn. Il reste encore 72 kilomètres à creuser entre Nuremberg et Bam-

Phis

# OFFICIERS MINISTÉRIELS ET VENTES PAR ADJUDICATION

Vente sur saisie immobilière, au Palais de Justice de BOBIGNY le MARDI 22 FÉVRIER 1983, à 13 h 30 - EN DEUX LOTS

1º) UN PAVILLON à LA COURNEUVE (93)

14, Rue Danton comprenant rez-de chaussée et l'étage, grenier et cave, terrain

2º) UN PAVILLON à LA COURNEUVE (93) 17. Rue Danton

renant rez-de chaus. 1 étage, grenier, cave, garage, jardinet. Cont. 241 m² MISES A PRIX: 150 000 F. - 150 000 F.

S'adresser Maître G. BLIAH, avocat, 43, rue de Richelieu, PARIS (1°)
Tél.: 296-29-32 — 296-03-74. Tous avocats près Tribunal Grande Instance de
Bobigny, Paris, Créteil, Namerre
Sur place, pour visiter en demandant préalablement l'avis à M° BLIAH.

Vente Palais de Justice PARIS, Lundi 14 Février 1983 - 14 heures PROPRIÉTÉ CHENNEVIÈRES 46, rue de CHAMPIGNY M. A PRIX: 400.000 F. S'adresser Me DRIGUEZ PARIS

6, rue Saint-Philippe-du-Roule - Tél. 225-13-20.

Vente au Palais de Justice de Paris le jeudi 17 février 1983, à 14 houres a PARIS (10°)

6-8, rue des Petites-Ecuries 3 CHAMBRES INDIVID. au 6º ét. 1 APPARTEMENT au 4º étage 1 CAVE Mises à prix :

1=, 2=, 3= lots . . . . . . . . 1 000 F chacun 70, av. Marceau, à Paris. Tél. 720.82.38

A VENDRE, sur saisie immob., aux each publ., au phis offir. et dern. euchér., à l'aud des criées du Trib. de gde inst. de Tours, at Pal. de Just. de ladite ville, pl. J.-Jaurès ie MARDI 1" MARS 1983 à 14 h 30

**90 ha. de VERGERS** à SAINT-BRANCHS et ESVRES/INDRE (L-et-L.)

avec bâtiments d'hab, et excloit.

saisis à la requête de la CAISSE RÉGIO NALE DE CRÉDIT AGRICOLE MU TUEL D'INDRÉ-ET-LOIRE, sur la S.C.) VERGERS DE TOURAINE.

MISE A PRIX : 1500000 F S'adr. pour tous renseignements à Me Paul CHAS, av. poursuiv., de meur. à Tours, 51, boul. Bérange (tél. 61-43-31) ; au greffe du trib. d gde inst. de Tours, où est déposé le cahier des charges ; à tous les avo-cats inscr. au barrean de Tours qui,

VTE au Palais de Justice de BOBIGNY, le MARDI 22 FÉVRIER 1983, à 13 h 30 UN LOT:

seuls, peuvent porter des ench

UN PAVILLON D'HABITATION élevé s./terre-plein d'un rez-de-chaussée de 2 PIECES, cuisine. Terrain en nature

de cour et jardin. Superficie de 436 m² à VILLEPINTE - 93 40, avenue Nollet M. à P. : 20.000 F - S'adr. pr ts rens. à : Mr Marcel BRAZUER, Av. à PARIS (8°). 178, boulev. Haussmann - Tél. 562-39-03

MISE à PRIX : 60 000 F S'adr. Me COPPER ROYER avocat Paris (17t), 1, rue G. Berger 766-21-03. DOMAINES Bur 218, 2º ét., 11, r. Tronchet, PARIS (8º), 266-91-40, p.815.Et pr vis. s/pl., le 5 février 1983 entre 14 et 15 h.

Vente sur saisie au Palais de Justice d'EVRY (91) R. Mazières, 15 février à 14 houres

PAVILLON à SAVIGNY-sur-ORGE (91) - 340 m² - Jardin 31, rue J.-Chevreuil, 5 pièces principales, cuisine, salle de bains, w.-c., cabinel toilette, chauffage central mazout

MISE A PRIX 150 000 F Consign. pour ench. S'adres. à Evry (91)

MY. du CHALARD, Avocat. T. 077-15-57

Vente sur licitation au Palais de Justice de NANTERRE (92) le mercredi 16 février 1983 à 14 heu APPARTEMENT, DÉBARRAS & CAVE

PARIS 16° ARRONDISSEMENT

**MISE A PRIX: 250 000 FRANCS** S'adresser à M<sup>c</sup> PASSEZ, avocat, 10, rue du Mont-Thabor, PARIS-1<sup>e</sup> Téléphone : 261-35-03. Et à tous avocats près les T.G.I. de NANTERRE, PARIS, BOBIGNY et CRETEIL.

Vente sur liquidation de biens au Palais de Justice de PARIS le Jeudi 24 Février 1982 à 14 heures PAVILLON à MONTFERMEIL (93)

et emplacement de parking
LIBRE DE LOCATION MISE A PRIX: 150,000 F S'adr. à Me Bernard de SARIAC, av. à PARIS, 70, av. Marceau, tél. 720-82-38 ; Me FERRARI, syndic, 85, rue de Rivoli, PARIS, tél. 261-55-03.

Vente sr saisie au Pal. de Just. à PARIS, le JEUDI 17 FÉVRIER 1983, à 14 h.

EN UN SEUL LOT: 11 APPARTEMENTS 4 LOCAUX COMMERCIAUX

1 PIÈCE, 1 DÉPOT, 1 DÉBARRAS, 12 CAVES dans un immeuble sis à PARIS (20-) 65, rue de Pixérécourt et 25, rue du Soleil OCCUPATION: voir Cahier des cha Mise à Prix : 120.000 F Mº Yves TOURAILLE, Avocat à PARIS (9-), 48, rae de Clichy - Tél. : 874-45-85.

Etude de Maître VERSAVEL, notaire à LE CHESNAY (Yvelines), 37, rue de Versailles, tél. 955-25-77. Vente par adjudication amiable et par le Ministé M° VERSAVEL, notaire, le MERCREDI 23 FÉVRIER 1983 à 14 h.

EN DEUX LOTS: 1" lot: UN BATEAU-APPARTEMENT et 175 m² habitables (euviron). 2º lot : UN TERRAIN de 7 a 75 ca section A 1610. à LIMAY (Yvelines) - 191, avenue Vinaver Mises à Prix: 1" lot: 170.000 F - 2" lot: 30.000 F. Pour renseignements et visites, s'adresser à l'étude.

ADJUDICATION au Trib. de Coe de PARIS, MARDI 15 PÉVRIER 1983, à 14 h. Fonde de GROSS. ÉLECTRO-MÉNAGER - TÉLÉVISION ET TOUS PROD. MANUFACT. AVEC PRESTATION APRÈS VENTE

sis 10, rue de la Digne et 46, rue des Fallonières, à LA VARENNE-SAINT-HILAIRE (Val-de-Marne) Compr. drt au bail (Cons. cah. d. ch.). M. à Px; pt &t. b.: 100 000 F. Cons. 50 000. S'adr. Et. M. DEMORTREUX et GERALDY, pot. ass. à PARIS, 67, bd St-Germain. T. 634-21-07. M. FRECHOU, synd. à Paris, 18, r. Séguier.

Cabinet de la Société Civile Professionnelle d'Avocats J. A. DURANTON, J. E. LECUYER, G. MITTON et L. STEFANI-ROBIN, 33, rue Joséphine, 27000 ÉVREUX - Tél. (32) 33-20-53 - 33-02-18.

Vente sur saisie immobilière an Palais de Justice d'ÉVREUX (Eure) le MERCREDI 2 MARS 1983, à 14 heures EN UN SEUL LOT:

SAINT-PIERRE DE BAILLEUL (Eure) 1°) UNE PROPRIÉTÉ comprenant 2 MAISONS cadastrée sections A, № 123 pr 4 ares 23 ca., A № 124 pr 2 ares 85 ca., A № 126 pr 17 ares 65 ca., A № 128 pr 5 ares 50 ca., A № 129 pr 28 ares 65 ca., A № 130 pr 7 ares 80 ca., ZA № 57 pr 9 ares 99 ca.

2°) UNE PROPRIETE comprenant 2 MAISONS radastrée sections A. N° 127 pr 10 ares 12 ca, A N° 1032 pr 14 ares 35 ca, A N° 1033 pr 14 ares 35 ca. MISE A PRIX: 300.000 F (Les enchères ne peuvent être portées que par le Ministère d'un Avocat inscrit au Barress d'ÉVREUX.)

Pour cette rubrique s'adresser:

# La Seine propre pour l'Exposition universelle

Si le militantisme écologique perd, chaque jour, un peu plus de terrain, la • sensibilité verte •, en revanche, gagne une place de choix dans les institutions politiques. Elle arrive même à reconcilier au conseil régional l'Ile-de-France toutes les familles politiques, du R.P.R. au parti communiste, qui ont voté le le fé-vrier à l'unanimité un rapport pré-senté par M. Michel Giraud, président (R.P.R.) du conseil, et amendé par le groupe communiste.

Ce document, consacré à la politique régionale de l'environnement, préconise d'accentuer la lutte contre les nuisances, la pollution et le bruit et fixe deux priorités: rendre la Seine propre d'ici à 1989, année de l'Exposition universelle, et créer une ceinture verte autour de la capitale dans les cinq années qui viennent.

# CORRESPONDANCE

# Chypre et la Turquie

Après le supplément que nous avons consacré à Chypre («Le Monde des loisirs et du tourisme » du 29 janvier). M. Petros Michaelides, ambassadeurs de Chypre en France, nous précise, à propos de la carte qui accompagnait les articles :

Comme la mention « zone sous administration turque » crée de fausses impressions concernant la juridiction territoriale de la République de Chypre, permettez-moi, pour l'éclaircissement de vos lecteurs, de vous faire part de certains faits qui mettent les choses au point :

La partie nord de Chypre, depuis 1974, continue d'être occupée par l'armée turque, qui a imposé une administration de fait e des Chypriotes turcs, entité qui n'est reconnue par aucun Etat membre des Nations unies, à l'exception de la

Turquie. C'est bien regrettable que la présence des troupes turques d'occupation ne permette pas la réunification du peuple chypriote et porte atteinte à l'indépendance, à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la République de Chypre, nonobstant l'existence de multiples résolutions des Nations unies qui demandent le retrait de ces troupes et le respect des droits du peuple chypriote dans son ensemble

Un programme de 3,5 milliards de francs qui devra faire l'objet d'un contrat de plan entre la région et l'Etat sera engagé. Ce programme prévoit d'améliorer la transparence de l'eau et d'éliminer les objets flottants et les mauvaises odeurs. Cette dépollution de la Seine et l'augmentation du taux d'oxygène dissout permettra d'accroître le nombre des poissons et de reconcilier le fleuve et

les pêcheurs. Au chapitre de la maîtrise de l'eau, le conseil régional participera pour 143 millions de francs à la réa-lisation du barrage « Aube », dont le coût total est estimé à 1,6 milliard de francs. En complément, divers programmes seront engagés qui concernent l'aménagement des rivières et de leurs abords, la protection des étangs, marais et tourbières, et la création de réserves ornitholo-

### Forêts et sentiers d'He-de-France

Seconde priorité régionale: la d'ici à cinq ans, avec l'acquisition de quelque 3 000 hectares, soit en zone urbaine, soit dans les campagnes au profit de l'agriculture.

168 millions de francs seront affectés à l'extension des espaces verts et des forêts existants. Cette somme permettra d'acquérir 1 000 hectares de forêts régionales, de réaliser 2,5 % d'espaces verts urbains sup-plémentaires et de créer 500 kilomètres de sentiers de promenade et douze gîtes d'étape. L'aménagement des « coulées vertes » du canal de l'Ourcq et de la radiale Vercingétorix jusqu'à l'autoroute A 10 sera

poursuivi Le conseil régional a aussi décidé des mesures d'« accompagnement ». Ainsi le système d'information sur l'environnement Ecothek - système informatisé mis en place par l'institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France, qui rassemble toutes les données de divers organismes publics sur les questions d'environnement – sera développé et un réseau permanent d'observation de l'environnement régional sera créé. Il sera géré avec les asso-

ciations concernées. OLIVIER SCHMITT.



# économie

# SOCIAL

des priorités

Part of the last o

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

機能 Selation 2000 機能 Selation 2000

....

Many Face of the State of the S

Beer I Town on the

Marie Control

PAR ADJUDICAN

The Species 1985 a 14 hours

March North

MT, DÉBARRAS &

ARRONDISSEM

250 000 FRANCE

The State Production of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the Sta

X: 150,000 F

A CONTRACTOR OF THE SECOND

PARTEMENTS

COMMERCIA

120 AM F

A STATE MARK TO A PROPERTY OF

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

THE RESERVE TO THE

MI HARE Valor Mer

THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE ROLL OF THE RO

DE BAHLIFII

emprenant 2 Male

TE comprenant a VE

TREE : SINI CHRI F.

M SELL LOT

A ...

Aura Chier la

● 森立 2000 とこと

met et 25, rue du le

E SELL Liii :

AND THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF

MONTFERVIELL

the house of war Il yes

Additional to the second

William Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of th

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY

....

And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

The Strain

Territor and the

Laposu

# LES CONFLITS DANS L'AUTOMOBILE

- Graves incidents chez Citroën-Aulnay
- Impasse à l'usine Chausson-Gennevilliers
- Reprise du travail chez Renault-Billancourt mais débrayages à Flins

Les graves incidents, qui se sont produits, mercredi 2 février, à l'usine Citroèn d'Aulusy, s'ajoutent aux perturbations qui touchent le secteur automobile de la région parisienne avec les conflits Renault et Char

Situation contrastée chez Renault : à l'usine de Boulogne-Billancourt, le travail a repris, jeudi matin 3 février, à l'atelier de sellerie, les grévistes ayant obtenu de la direction le versement d'une allocation spéciale et unique de 250 F et la promesse d'une revalorisation indicinire de leur salaire. En revanche, à l'usine

de Flins, les débrayages se poursuivaient à l'atelier de tôlerie provoquant une diminution de la production (700 véhicules sortis mercredi an lieu de 1 300 la veille et de 1 650 en période normale); cependant, après une proposition de la direction majorant l'indemnisation des jour-nées de chômage technique (100 % au lieu de 90 % à condition qu'il y ait trois séances de ré-capération), la C.G.T. envisageait de consulter les grévistes sur une reprise du travail.

La situation est complètement bloquée chez Chausson, à l'usine de Gennevilliers, pa-

ralysée par une grève, qui a commencé le 18 janvier. Une réunion syndicats-direction, mercredi, n'a donné aucun résultat. C.G.T. et C.F.D.T. estiment, « plus qu'insignifiantes » les propositions de majoration de salaires rait encore plus de rigidité dans la gestion de

avancées par Chansson. Autre obstacle : la direction s'oppose aux demandes de création d'une commission syndicale sur les mutations de poste, estimant que cette procédure ajoute-

# Plusieurs thèses pour un pugilat

On s'est battu dans l'usine Citroen. On imagine des ouvriers se tapant dessus, rompant l'ordre strict des chaînes de montage des CX, des Visa et des L.N.A. Des ouvriers se sont empoignés et des coups sont partis. Mercredi 2 février, vers 16 h. 30, les choses étaient dites, nettes et claires. L'usine d'Aulnay-sous-Bois, posée et perdue à 15 kilomètres au nord de Paris, avait 4 bouge », La C.G.T. contre la C.S.L. ou la C.S.L. contre la C.G.T., comme l'on voudra. La direction générale de Citroën assurant que des incidents avaient fait, en début d'après midi, une quinzaina de blessés, dont une dizaine avaient dû êţre hospitalisés.

Vrai ou faux ? Incident mineur exploité habilement - ou désordre et entorse grave au bon fonctionnement de l'usine, forte de six mille cinq cents salariés ? Les thèses divergent. Deux thèses, antagonistes. Celle de la C.G.T. d'abord, bien implantée, forte, combative. Tous ses adhérents, pour expliquer les faits, remontent à la veille, mardi 1º février. Le syndicat a décidé une manifestation, le 2 février dans l'après-midi, devant le siège social de Citroso, à Neuilly-sur-Seine. Il s'agit. de faire nombre pour réclamer une augmentation de salaire. Le climat est tendu depois plusieurs semaines. Des tracts ont été distribués pour prévenir que la débrayage commencera à 12 h. 30. Les manifestants partiront alors, en groups, vers

Mercredi. 12 h. 30, le débrayage commence. C'est la pramière équipe, celle de 6 h. 45-15 heures, qui pose, en partie, ses outils. Un délégué C.G.T., M. Lashoucine Rachi, présent au moment des faits, reconte : « Les ouvriers ont arrêté de travailler. Pour descendre vers les vestiaires, les gars doivent passer sur le plateau des retouches. Là, c'est bourté de types de la C.S.L. Alors, cas fils de

# **Autres conflits**

 Grêve des contrôleurs aériens de Clermont-Ferrand. – Les contrôleurs aériens de l'aéroport de Clermont-Ferrand Aulnat out entamé, mercredi 2 février, une grève de quaranto-huit heures à l'appel du Syndicat national autonome des contrôleurs du trafic aérien, pour réclamer la même qualification professionnelle que celle dont bénéficient les contrôleurs des grands aéroports régionaux. Cette grève a entraîne l'annulation des trois vois d'Air Inter dans les deux sens entre Paris et Clermont-Ferrand.

o Grève du personnel de l'aéro-port d'Orly-Sud. – Le personnel chargé du nettoyage de l'aérogare d'Orly-Sud a entamé, mardi le févriet, une grève d'une durée indéter-ninée, à l'appel de la C.G.T., pour obtenir notamment le paiement d'un treizième mois et de certaines

• Grève aux Houillères de Cur-manx et de Decazeville. – Les cinq cents employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des Houillères d'Aquitaine de Carmaux (Tarn) et de Decazeville (Aveyrun) en grève depuis le 29 janvier, unt décidé, mercredi 2 février, de poursuivre leur mouvement. Les erévistes demandent une augmentation de salaire de 500 à 600 F men-

Citroen ont commencé à les insulter. à les provoquer en crient : « Bande de cocos ! », « Venez travailler ! ». il y a eu de légers accrochages. » Rien de grave, selon M. Rachi. La direc-tion-aurait aussitôt saisi cette occasion pour diriger des ouvriers sur le centre nospitalier d'Auinay, alors que l'infirmerie de l'usine convensit parfaitement. « Pour faire du tanans. »

Sur l'aire de stationnement, qui fair face aux ateliers, un ouvrier maghrébin confirme, à sa manière, le climat tendu propre à l'usine et les propos du délégué C.G.T. : « Les types du plateau des retouches tra-vaillent au contrôle des voitures. C'est plein de mouchards là-dedans. lis provoquent tout le temps. Tous les jours c'est comme ça. Alors, il y a un coup, une gifie, une bousculade... Voilà, »La C.G.T. est consciente de ses responsabilités, telle est la

### Bagarre ? Ou agression ?

De l'autre côté, autre thèse, autre propos. La direction précise que des « agressions » ont eu lieu. Des blessés ont été soignés à l'infirmerie de l'usine. Les autres à l'hôpital. Le centre hospitalier Robert-Ballanger d'Autray-sous-Bois a, de fait, admis en début d'après-midi, au service des urgences, douze salaries de l'usine Citroën. Onze ont pu être immédiatement soignés pour de légères blessures ; le douzième a été hospitalisé et devait être opéré, jeudi, pour une fracture du nez. Des bagerres ont donc su lieu, ou une begarre en forme de mêlée alors que des cégétistes croisaient des ouvriers décidés à rester à leur poste de travail. Un pugilat dont cas demiers ne sont pas sortis vainqueurs.

Cela fait dix-sept blessés au total, selon la direction de l'usine d'Aulnaysous-Bois, M. Pascal Barthélémy adjoint au chaf du personnel. repousse la thèse des bagarres ou d'un « accrochage ». Pour kui, des ouvriers qui n'entendaient pas débrayer ont été les victimes e de méthodes terroristes, pour reprendre l'expression de M. Auroux, ministre du travail ». Il n'y aurait donc pas eu bagarres, mais agression. € Des délégués C.G.T. ont entraîné des ouvriers. Ces agressions ont su lieu en plusieurs endroits de l'usine. Il y a partout des instruments qui se prétent tout à fait à ces mancauvres manivelles, câbles de batteries. > La direction dément, en outre, que les ouvriers soient obligés de passer par le « plateau des retouches » pour se rendre aux vestiairas.

Autre version - proche de celle de la direction, - celle du syndicat C.S.L., longtemps majoritaire et aujourd hui minoritaire, chez Citroen. t C'est très clair, résume M. André Planchais, délégué. Des gens de la C.G.T., des délégués ont obligé des travailleurs à quitter leur poste de travail. Ça s'est passé au plateau des retouches. Ils ont été attaqués à coups de berres de fer. A ma connaissance, il n'y a pas d'adhé-rents ou de délégués C.S.L. blessés. sés sont des ouvriers qui vouleient simplement traveiller. En tout cas, ils ne sont pas syndiqués à MCGT. >.

# Porte fermée

Le pugilat est terminé. A 13 heures, mercredi 2 février, seuls restant dans les ateliers deux cents à trois cents salariés. Mais à 17 h. 30. plusieurs centaines de cégétistes réapparaissent sur la zone indus-

trielle. Ils reviennent de leur manifestation, agitent des fanions frappés du sigle C.G.T. Certains scandent : « C.S.L., à la poubelle », ils viennent prendre leur poste de travail, avec deux heures et demie de retard, pour éviter de perdre tout le salaire de la ioumée. Trop tard, ils se heurtent à la grille, fermée, de l'usine. Une camionnette munie d'un haut-parleur se trouve là. Un délégué C.G.T. prend aussitôt le micro : « Camarades, ne tombez pas dans les pièges de la direction ! ils disent qu'il y a dix-sept blessés, qu'ils ont perdu les orelles, les yeux. En bien I c'est pas vrai. Nous ne sommes pas ici pour nous battre les une comme les autres mais pour travailler. Nous avons des revendications réelles. Nous voulons travailler et la direction ferme la norte. Alors, si elle ne paye pas les haures perdues ce soir, je le dis clairement, demain, pas de travail ».

La longue grille reste close. Une délégation se forme pour aller négocier avec la direction. Le filtrage se fait par une porte latérale. Les informations sur le nombre de blessés et le gravité éventuelle des blessures sont encore fragmentaires. « Je ne sais pas, dit M. Akka Ghazi, délégué C.G.T. La direction ne veut pes laisser travailler. Elle dit qu'elle a peur des incidents. > Sur l'immense terreplein, devent l'entrée de l'usine, tout le monde reste groupé, Lorsqu'un projecteur de la télévision s'allume sur une poignée d'ouvriers, tous accourant pour lever le poing en s'amusant. Un O.S. maghrébin nous explique sa position: « On se bat pour nos salaires, pour la loi. Il y a douze ans que je travaille ici et mon salaire est toujours bas. Il y a toujours des problèmes avec la C.S.L.,

### « Tu traduis ca »

La nuit arrive, les népociations se poursuivent. Un groupe d'auvriers commence à secouer la grille. Instant de colère. Cinq policiers en tenue, perdus sur l'immense étendue de la zone industrielle, battem la semelle. € Ce qu'on demande, c'est le travail. La fin des insultes de la maîtrisa, continue un ouvrier. Mais ici, c'est Mrs Citroën, c'est une femme. C'est pas Renault, elle connaît pas les ouvriers. Et la C.S.L., c'est les fils à M<sup>me</sup> Citroën. » La délégation revient. Les négociations sont bloquées ou suspendues. Elles vont reprendre. Un déléqué fédéral C.G.T., Français, prend le micro : « La direction veut que vous baissiez la tête, que vous ne luttiez plus. Mais nous resterons toute la nuit pour négocier s'il le faut ». Le délégué tend le micro au délégué arabe : « Tu traduis ça. » Quelques secondes après, applaudissements. « On combat your la dignité, pour la liberté. » Nouveaux

La fabrique à voitures est en panne. Mercredi soir. Jeudi matin. A la prise du travail, à 6 h. 45, la maitrise a refusé, ce jeudi, de continuer dans cas conditions. La C.S.L., pour sa part, demande « la punition des agresseurs, la sécurité pour le personnel et la fiberté du travail ». La direction précise qu'aucune négociation n'est en cours. L'usine d'Aulnaysous-Bois a arrêté de produire par centaines ses Visa, ses CX et ses

LAURENT GREILSAMER.

# Les réactions

 M. JEAN AUROUX: « Des pratiques terroristes. - Dans un communiqué publié mercredi, le ministre du travail déclare : « Les actes de violence » qui ont fait dix-sept blessés, et estime que les méthodes que . certains se sont crus autorisés à utiliser contre d'autres travailleurs relèvent de pratiques terroristes et mettent en cause les libertés individuelles et la liberté du travail . Il considère que « de tels agissements conduisent leurs auteurs à être exclus de leur collectivité de travail sans préjudice des poursuites pénales qui pourralent

M. Auroux indique également que « le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que soit respectée la loi ». « Il faut poursuit le communiqué, que dans les entreprises de notre pays l'immense majorité des salariés qui veulent travailler sachent qu'ils peuvent le faire dans la sécurité et le respect de leurs libertés indivi-

 M. EDMOND MAIRE (C.F.D.T.): On ne peut pas admettre la violence dans les relations sociales. » Interrogé par T.F. 1. mercredi soir, le secrétaire gén de la C.F.D.T. a indiqué qu'e il se garderait bien ., avant d'être plus amplement informé, de . dire quelles sont les responsabilités immédiates ». Il a cependant mis en cause les « responsabilités profondes de la direction ». Il a toutefois donné son « plein accord » à la déclaration de principe du ministère du travail », car « on ne peut admettre la violence dans les relations sociales ».

 M. ANDRÉ SAINJON (C.G.T.): « Provocation patro-nale. »Le secrétaire général de la Fédération des métaux C.G.T. estime « regrettable que le ministre du travail, qui connaît bien Citroën et Talbot, et qui ne peut ignorer les interventions pressantes de la C.G.T. auprès de son ministère pour faire respecter l'application de la médiation Dupeyroux et les li-bertés, tombe dans la provocation patronale. La campagne raciste, xé-nophobe et de haine menée par la droite à partir des conflits de l'automobile devrait conduire le ministre du travail à garder son sangfroid et à déjouer, comme nous le faisons, les pièges de la réaction, qui tente de se salsir de toutes les situations pour affaiblir les forces de progrès à la veille des élections municipales et nuire à l'action du gou-

d'une séodalité par une autre. La Fédération F.O. de la métallurgie est horrifiée du climat qui règne chez Citroën, dont on mesure au jourd'hui les conséquences. La Fédération tient à exprimer, solennellement, sa volonté de voir rétablie au sein de cet établissement la liberté et la démocratie. Le remplace ment d'une sécdalité par une autre conduit aux mêmes excès et n'apporte en rien des solutions aux revendications réelles des salariés. La Fédération F.O. de la métallurgie tient à apporter son témoignage de solidarité aux salariés victimes de ce climat de violence. (...) Les problèmes existant devralent être résolus par une négociation globale portant sur les salaires et les condizions de travail ».

. F.O. : Le remplacement

# « La riqueur ne doit pas être égale pour tout le monde »

déclare M. Maire

M. Edmond Maire, dans une in- dans ce pays, sont sans commune terview publice dans Libération du 3 février, revient sur les déclarations qu'il a faites à l'issue de son entretion avec M. Mitterrand : « Nous ne voulons pas d'un deuxième plan de rigueur qui ressemble au premier. Nous voulons que les priorités sociales soient nettement affirmées. dans un sens anticorporatif, en fa-veur de ceux qui en ont vraiment besoir -

Pour M. Maire, - il n'y a qu'une bonne voie pour le gouvernement : mesure avec la plupari des pays qui nous entourent -. Redoutant les risques de - gangrene sociale -, il ajoute : - Ce danger social est aussi un danger politique. C'est pourquoi, quand nous parlons d'un deuxième plan de rigueur, il ne s'agit pas d'une rigueur égale pour tout le monde, mais d'une rigueur très lnégolitaire. -

· Ouand tel responsable communiste ou socialiste me réplique qu'il n'est pas du rôle des syndicats de non pas négocier groupe social par



groupe social avec les secteurs forts, en laissant de côté ceux qui n'ont pas de force contractuelle, mais, à l'inverse, s'appuyer sur le sentiment populaire pour plus de justice, plus de solidarité, commenénormes inégalités de revenus qui, assirme M. Maire.

donner leur poins de vue sur l'avenir de la politique économique, c'est l'expression d'une bien ancienne conception qui réduit le mouvement syndical à la plétaille. Une conception complètement dépassée de subordination du syndicalisme »,

### Les dépenses d'assurance-maladie ont progressé de 18,5 % en 1982

des dépenses d'assurance-maladie en 1982 a été de 18,5 %, indiquent les services de la Caisse nationale d'assurance-maladie dans un com-muniqué, le 2 février. Mais il faut déduire de ce taux 0,8 % dus au report des prestations de décembre 1981 sur le début de 1982.

L'année précédente, en 1981, les dépenses d'assurance-maladie avaient augmenté (en taux annuel)

En 1982, ce sont les frais de séjour hospitalier qui ont progressé le plus: 20,1 % (+ 22 % pour le sec-

Le taux de progression annuelle teur public et + 14,7 % pour le

Les remboursements de soins de santé sont en augmentation de 18,9 %, les honoraires du secteur privé de 15,4 % (15,3 % pour ceux des médecins, 15,9 % pour ceux des deptistes). Les prescriptions aug-mentent globalement de 17 % (17,2 % en pharmacie, 16,8 % pour les actes d'auxiliaires médicaux et 17. % pour ceux de biologie). Enfin, les dépenses d'indemnisation de travail pour maladie s'accroissent de 13,9 % en 1982 par rapport à 1981.

### GRÈVE DU PERSONNEL CONJONCTURE MAGHRÉBIN DANS CINQ VILLAGES ALPINS DU CLUB MÉDITERRANÉE

Le personnel de service, marocain et tunisien, des cinq villages alpins du Club Méditerranée (Val-d'isère, Tignes, Les Arcs, Serre-Chevalier et Avoriaz) vient de se mettre en grève pour une durée illimitée, Soutenue par la C.F.D.T. et par l'UTIT (Union des travailleurs immigrés tunisiens), les grévistes, trois cent trente employés « migrants » du Club (sur trois cent quatrevingt-dix-huit), veulent obtenir des garanties à propos de leur contrat d'été en France.

Pour la C.F.D.T., en effet, ces travailleurs, qui effectuent souvent neuf à dix mois de travail en France, sout transformés en « saisonniers à répétition ». La direction du Club, quant à elle, indique qu'elle ne peut accepter de « transformer des travailleurs migrants en travailleurs immigrés -. Elle ajoute que, conformément aux accords signés avec les syndicats marocains et tunisiens, une rotation de ces « migrants » doit avoir lieu entre les différents centres

M. Gilbert Trigano propose aux vacanciers qui avaient prévu de se rendre dans les Alpes soit de les rembourser, soit de les héberger dans d'autres villages.

• F.O. sera reçu le 15 février par M. Mauroy. - A la suite de la lettre adressée par M. Bergeron à M. Mauroy, concernant l'éventualité d'un deuxième plan de rigueur, le premier ministre vient de faire savoir au secrétaire général de F.O. qu'il recevrait une délégation du bureau confédéral le mardi 15 février,

Après la forte augm du austrième trimestre de 1982

### LES INDUSTRIELS S'ATTENDENT A DE TRÈS FAIBLES HAUSSES **DE SALAIRES**

L'enquête trimestrielle de l'INSEE dans l'industrie (janvier 1983) montre que la demande s'est en France légèrement redressée au quatrième trimestre de 1982, après avoir baissé au troisième. La demande étrangère a en revanche continué de se dégrader. D'après les réponses faites par les chefs d'entreprise, la demande globale se stabiliserait au premier trimestre au niveau atteint fin 1982.

La baisse des effectifs dans l'industrie se ralentit légèrement, indique encore l'INSEE. Elle est cependant toujours importante dans les industries de biens intermédiaires. Au premier trimestre, les chefs d'entreprise prévoient une accélération de la baisse des effectifs.

Les prix à la production ont augmenté de 3 % au quatrième trimestre. Les hausses les plus fortes ont été enregistrées dans l'automobile et les industries agro-alimentaires. Les industriels prévoient maintenant des hausses de prix de l'ordre de 2,2 % sur les deux premiers mois de l'année. En ce qui concerne les salaires, les réponses faites par les chefs d'entreprise correspondent pour le quatrième trimestre à une hausse de 3,6 %. Les hausses attendues pour les prochains mois sont très faibles.

Quant aux difficultés de trésorerie, elles augmentent assez nette-ment en janvier, surtout dans l'auto-

brother

**SERA PRÉSENT AU SIPPA PORTE DE VERSAILLES DU 4 AU 7 FÉVRIER** HALL Nº 5, ALLÉE 4, STAND 3

Lorsque nous vous aurons impressionné par notre taille, nous devrons encore vous retenir par notre service.



Tous les avions représentés ici appartiennent à British Caledonian.

A nos débuts, voici vingt-deux ans, nous ne possédions qu'un seul appareil et nous rêvions de devenir une grande compagnie aérienne internationale.

Aujourd'hui, notre rêve s'est réalisé.

Nous assurons des liaisons vers les principales villes de quelque 24 pays d'Europe, d'Afrique,

d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d'Extrême-Orient.

Naturellement, certains de nos puissants confrères peuvent vous offrir les mêmes liaisons; mais nous pensons avoir un avantage sur eux.

En tant que compagnie indépendante, nous dépendons étroitement...de nos clients.

Car s'ils venaient à nous faire défaut, aucune subvention

gouvernementale ne maintiendrait nos avions en service.

Ainsi, quelle que soit notre croissance future, elle ne nous empêchera jamais de veiller sur vous.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez votre Agent de Voyages ou British Caledonian: 5 rue de la Paix, 75002 Paris. Tél. (1) 261.50.21.

Nous n'oublions jamais que vous avez le choix.

British Caledonian



# Gérer les nationalisations

(Suite de la première page.)

En 1981, les onze entreprises nationalisées du secteur concurrentiel (1) ont enregistré un déficit glo-bal de 12,45 milliards de francs. En 1982, les pertes dépasseront 15 milliards de francs... dont 7 milliards pour la sidérurgie, 2,5 pour P.U.K. 1,4 pour C.I.L-H.B., plus de 1 milliard pour Thomson, près de 2 milliards pour Renault. Celles de l'ancien secteur public (E.D.F., G.D.F., S.N.C.F., Charbonnages de France, Air France) étant estimées

à 20 milliards de francs. Des chiffres qui alimentent, les élections municipales aidant, la campagne de l'opposition, et qui ont désagréablement surpris les socialistes eux-

mêmes. Lorsqu'il a engagé le processus de nationalisations, le gouvernement n'avait qu'une idée assez vague de la situation des groupes industriels concernés: Certes, on savait la sidérnigie malade. On connaissait dans leurs grandes lignes les problèmes de Rhône-Poulonc, de P.U.K., de l'informatique. Mais les mauvaises

confie un P.-D.G. Sans doute certains ont-ils été

amenés à noireir le tableau, à « passer les bilans à la paille de fer ». Ceci dans une double optique : d'une part, tenter d'obtenir plus de capitaux de la part de l'Étatactionnaire, d'autre part, pour valo-riser à terme les mérites de leur gestion. Plus l'héritage est lourd, plus le redressement sera spectaculaire. Ainsi, il n'est pas neutre de constater que les deux groupes qui présen-tent une situation financière à peu

un directeur-général omniprésent. De tels nettoyages de bilan sont à vrai dire monnaie courante dans l'industrie et n'expliquent pas tout. Pour l'essentiel, les pertes du secteur public sont bien réelles. Elles trouvent généralement leurs origines avant 1981 et résultent de la

conjonction de plusieurs facteurs.

près correcte sont précisément ceux qui ont conservé, l'un Saint-Gobain

le même P.-D.G., l'autre la C.G.E.

Les actionnaires privés n'ont pas joué leur rôle. Ils n'ont apporté que 1,67 milliard de francs en cinq ans aux six groupes industriels (les «cinq» plus CII -Honeywell-Bull), aime à répêter M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de la recherche et de l'industrie. Même sì ce chiffre mériterait d'être réactualisé en fonction de l'inflation et de prendre en compte, pour partie, les apports en capitaux effectués dans les grandes filiales de ces groupes par les investisseurs privés, il reste que l'effort financier des actionnaires a été notoirement insuffisant. Ce qui a conduit ces groupes à différer des investissements, obérant ainsi leur compétitivité future ; à s'endetter au moment où les taux d'intérêt grimpaient en flèche, voire à céder certaines de leurs activités. Interrogé par M. Chevènement sur ce qu'il aurait fait si son groupe était Rhône-Poulenc aurait répondu :

S'auraisconclu des accords inter-

surprises out été de taille. . J'en nationaux et vendu certaines de ses découvre encore tous les jours : activités »!

Piusieurs de ces groupes ont également souffert d'une carence de management. Avec la crise, les incertitudes du lendemain, la ges-tion au jour le jour l'emportait. Tels les grands navires dont on a stoppé les machines, ils poursuivaient sur leur aire. Mais l'heure de vérité, celle où le bateau s'arrête faute de combustible, d'équipage compétent, devait sonner un jour ou l'autre. Nationalisés on non, la situation de ces groupes aurait posé un grave problème à la collectivité.

L'aggravation de la crise mondiale, la période d'incertitude pré et post-électorale, les tâtonnements, voire les erreurs du nouveau gouvernement, n'ont pas arrangé les choses. Ce dernier n'avait, à vrai dire, pas pris conscience de l'ampleur des difficultés. Dès le printemps 1982, il a été confronté à un double problème : assurer un rôle d'actionnaire plus coûteux que prévu ; forger une règle de conduite pour ses rapports avec le secteur public. Force est de constater que, un an après, les résultats sont iné-

### « Pourvu que ça dure »

prendre la mesure des problèmes financiers, et son rôle d'actionnaire au sérieux : 9,9 milliards de francs ont été injectés en 1982; 20 milliards, dont 12,45 sous forme de dotation budgétaire en capital, le seront en 1983. Certes, ces questions de financement donnent lieu à d'innombrables réunions intermin térielles, à de sourdes empoignades entre ces e grands calmans » que som les groupes industriels, « désormais tous dans le même marigot ». Elles poussent les entreprises à faire du - steeple chase > entre les diverses arcanes administratives. Mais il n'v a là rien de bien nouveau. La plupart de ces groupes avaient

quête de fonds publics. Les aides N'y a-t-il pas une certaine incohépropres. Ainsi, les structures de propres/endettement reviennent à des niveaux raisonnables. Même si a été fait ces derniers mois.

lls ajoutent : - Pourvu que ça du cadre budgétaire annuel, pour bénéficier d'engagements pluriannuels de la part de l'Etat.

Restent les critiques, les inquiéaides. Les dotations budgétaires proprement dites ne vont-elles pas servir d'abord à « boucher les trous »? Ne va-t-on pas dépenser trop d'argent dans les secteurs en déclin? Ainsi, la sidérurgie absorberait un gros tiers des 20 milliards de francs prévus pour 1983.

L'an dernier, il y a eu quelques grincements de dents lorsque la C.G.E., Saint-Gobain et même Thomson-Brandt ont du verser de leurs exercices 1981. En outre, la question de la redevance, passée inaperçue lors de la loi de nationalisation, revient sur le devant de la

A l'origine, les experts de la Rue de Rivoli, soucieux d'alléger la charge de la nationalisation pour les finances publiques, avaient prévu d'instaurer une redevance annuelle sur chacun des groupes nouvelle-ment nationalisés. Elle aurait été égale à 2 % de la valeur d'indemnisation pour les firmes industrielles et à 4 % pour les banques. Repoussé par le Parlement, ce projet s'est-transformé dans la loi de nationalisation en une redevance calculée sur les bénéfices et définie annuellement dans le cadre du budget. Pour 1983, il est ainsi inscrit une - ponction », sorte de superdividende, sur

les bénéfices des groupes et banques

déjà une longue expérience dans la nationalisés de l milliard de francs.

d'autrefois se transforment rence à ce que l'État prenne d'une aujourd'hui en apports de capitaux main pour donner de l'autre? Ne risque-t-on pas de taxer les groupes bilan s'améliorent, les ratios fonds les plus dynamiques au profit des plus malades? Ce superdividende, même de faible ampleur, peut égaleles P.-D.G. se plaignent publique- ment conduire ces groupes à adopter ment de ne pas avoir assez, chacun une présentation de leurs comptes reconnaît en privé qu'un gros effort minorant leurs bénéfices. On irait ainsi à l'encontre d'un des principes avancés par les pouvoirs publics : dure », et souhaitent tous se sortir celui selon lequel les entreprises nationales doivent générer des pro-

Outre la rentabilité. l'autonomie de gestion figurait pour les quelques tudes quant à la ventilation de ces grands commandements énoncés lors des nationalisations. Le moins que l'on puisse dire est que son application sur le terrain ne s'est pas révélée facile et que l'Etat et les groupes nationalisés ont du mal à trouver un style de dialogue, à mettre au point un code de bonne

J.-M. QUATREPOINT.

Prochain article:

Le difficile apprentissage du métier d'actionnaire

(1) Renault, C.G.E., Thomson-Brandt, P.U.K., Rhône-Poulenc, Saint-Gobain, C.I.I-Honeywell-Bull, E.M.C.,

# L'ÉTAT OFFRE **DES EMPLOIS STABLES**

bien rémunérés avec ou sans dipiòmes H et F. Demandez une doc. gratuite sur la revue spécialisée FRANCE-CARRIERES (VN) B.P. 402-09 PARIS

# La « vertu pédagogique » des contrats d'entreprise

D'abord prévu pour le mois de juin, ensuite pour décembre, puis pour janvier, les contrats de plan piuriannuels sont, affirme-t-on, sur le point d'être signés. « Le principal mérite de ces contrats. expliquent les pouvoirs publics. est d'avoir obligé certains de ces groupes à réfléchir sur leur stratégie, à bêtir une planification, à mettre en place des outils de gestion qui, curieusement, leur faisaient jusqu'à présent défaut > Ces contrata permettent écalement à l'Etat ∢ d'avoir une vision plus précise de l'ensemble du secteur public concurrentiel, de ses forces et faiblesses, de sas basoins 3.

Au-delà de ces « vertus pédagogiques », il reste que ces contrats, apparaissent, souvent comme un € exercice de style académique », certains groupes ayant occulté des points importents. « Nous n'alions pas dé-crire, dans un document diffusé à vingt-cing exemplaires, certaines de nos options stratégiques où le secret est essential », reconnaît le P.-D.G. d'un des groupes. « Il y a des choses que l'on peut expliquer oralement à qualques res-ponsables de l'administration, mais qu'il est imprudent d'écrire. » A cette crainte des fuites s'ajourent les incertitudes qui pèsent sur certains secteurs d'activité. D'où les différences constatées dans le contanu, la précision des plans.

Ainsi, la politique du grou Thomson est tributaire des décisions des gouvernements allemand pour Grundig et français en matière de téléphone. Celle de C.I.I. Honeywell-Bull dépend, dans une large mesure, de l'effort financier que l'Etat est prêt à faire. Si la rédaction du plan de Renault ne posait pas de problème pour l'automobile (la firme a une longue habituda da la planification à long terme), la têche aisée en raison des changements à la direction de R.V.I. et des interrogations qui subsistent surl'avenir de ce secteur.

Si Saint-Gobain n'a pas eu de mai à programmer le développenels, il est normai, ajoute-t-on, que le chapitre de sa diversification « reste dans le flou ». Les eurs » plans d'entreprise seraient donc, du moins pour la présentation, caux qui s'insèrent dans un cadre déjà défini, des métiers bien connus, où les grandes options ont été tracées, les évolutions technologiques prévues. C'est le cas, par exemple, de la sidérurgie.

plan, les « traits culturels s tra-ditionnels de chacun de cas groupes apparaissent également aurait même, selon le mot d'un observateur, eu tandance à les point d'honneur à ne pas demander d'aides directes à l'Etat, mais privilégier les montages financiers astucioux pour se procurer des fonds. Tel autre, habitué à vivre sur les crédits publics ou les commandes de l'Etat, présente un plan d'entraprise modèle aux vastes ambitions... à condition que l'Etat finance I Un troisième, avant compris combien les pouvoirs publics étaient sensibles des fonds pour avestir, alors qu'ils serviront, pour partie, à boucher des trous.

Reste que la cuestion de fond que posent ces plans concerne le financement. Les pouvoirs publics espèrant que certains groupes se financeront, pour tout ou partie, par d'autres canaux que les dotations budgétaires. Ainsi, Saint-Gobain envisage d'émettre dans le public, en 1983, des titres participatifs sans droits de vote pour un montent compris entre 500 et 800 millions de francs. Des opérations que Rhône-Poulenc et la .C,G.E. pourraient imiter. Ce dernier groupe peut se procurer des capitato; sur le marché financier à travers (ses filiales cotées en

On envisage aussi de faire entrer dans le capital des filiales groupes nationalisés des banques, comme Paribas ou Suez. Dans le cas de PUK, des resgrâce à la révision en baisse de ses coûts d'approvisionnement d'électricité. De même, un point tures en France permet à Renault de dégager 600 millions de

Tout ces plans d'entreprise seront réactualisés à la fin de l'année en fonction des options du IXª Plan. Avec, du moins chacun l'espère, des programmes de financement pluriennuels où les montants et l'origine des ressources, sur lesquels chaque groupe pourra compter, secont précisés. Alors, et alors seulement, on en finira avec cette foire d'empoigne qui règne depuis un an pour le partage de la manna de l'État.

# L'ARGENT DUREMENT GAGNÉ ENFIN GAGNANT.





Qui peut bénéficier d'un Livret d'Épargne Populaire? Le Livret d'Épargne Populaire a été créé pour protéger les petites économies, pour protéger l'argent durement gagné. Si vous ne payez pas d'impôts sur le revenu, ou si vous avez payé moins de 1.130 francs, vous avez droit au Livret d'Epargne Populaire.

Quelle garantie pour vos économies ? Avec un Livret d'Épargne Populaire, vous êtes sûr de mettre vos économies à l'abri. Vos économies vous rapportent, en effet, un intérêt garanti de 8,5 % exonéré d'impôts et un complément vous est versé, s'il y a lieu, pour en protéger intégralement la valeur.

Combien peut-on déposer par livret? Désormais, vous pouvez déposer jusqu'à 20.000 francs par Livret, soit 40.000 francs par ménage puisque, dans un ménage, les deux conjoints peuvent bénéficier d'un Livret d'Éparene Populaire.

Où s'adresser pour ouvrir un Livret d'Épargne Populaire? Renseignez-vous à la Poste, dans les Caisses d'Epargne ou auprès de votre banque habituelle.

Livret d'Epargne Populaire une grande idée pour les petites économies.

# APRÈS LE RAPPEL A L'ORDRE DE M. MITTERRAND

# « Un ministre, ça ferme sa gueule » déclare M. Chevènement

« Un ministre, ça ferme sa gueule. Si ça veut l'ouvrir, ça dé-missionne », a déclaré devant la presse, mercredi après-midi. M. Chevènement, ministre de la recherche et de l'industrie, en réponse à une question sur la déclaration faite par le président de la République le matin en conseil des minis-

ne maintiendait

oue soit matte

ele ne nous cor

weiller sur valus

contactes wife

pus jamais que

recignement

ou British

ede la l'aix.

0 261.50.2

ice

Le chef de l'Etat avait « rappelé fernament à l'ensemble des minis-tres que l'exigence d'une politique industrielle cohérente doit se garder d'une bureaucratie tatillonne, ten-dance ancienne qui a conduit les gouvernements précèdents à pratiquer un dirigisme incompatible avec le développement de notre écono-mie ». Il avait demandé au gouvernement « de veiller à la pleine autonomie de gestion des entreprises publiques et encourager leurs dir- qu'est de geants à exercer pleinement leurs trielle ». responsabilités économiques et so-

Une déclaration qui apparaisssient comme une « pierre dans le recherche et de l'industrie, qui a la servis.

tutelle sur les groupes industriels na-tionalisés. « Ma bible en matière d'autonomie des P.D.G. des nationalisées est comue depuis long-temps », a précisé l'après-midi le mi-nistre de la recherche et de l'industrie. Elle est exposée « claire-ment » dans le long discours qu'il avait fait le 31 août devant ceux-ci. « Il ne peut y avoir de tutelle va-lable – c'est-à-dire non tatillonne – sur les entreprises nationalisées si elle n'est pas exercée par un seul ministre a poursuivi M. Chevène-ment. Ainsi, a-t-il précisé, « dans les négociations des contrats de plan, il ne peut y avoir une dizaine d'interlocuteurs. Il faut un interlocuteur unique. Je suis garant autant que quiconque, et même plus que qui-conque, de l'autonomie de gestion des entreprises nationales, des lors qu'est définie la politique indus-

« Qui pourrait penser que le par-tage de jonds propres ne susciterait pas des convoitises? », s'est interrogé le ministre d'Etat. « Certains jardin » de tous les ministres, mais font de la surenchère, mais ce ne seplus spécialement du ministre de la ront pas forcément les mieux

# à M. Gilles Brac de la Perrière

- Pour convenance personnelle M. Jean-Luc Gendry a souhaité être décharge de ses sonctions de président de la Banque privée de gestion financière (B.P.G.F.). Toutes les dispositions ont été prises, en étroite collaboration avec les autorités de tutelle, pour assurer la poursuite des activités de la banque dans les conditions habituelles. -

C'est par ce bref communiqué. publié à l'issue d'une réunion extraordinaire du conseil d'administration, le mercredi 2 février (nos dernières éditions du 3 février), que la communauté sinancière et le personnel de la banque prenaient connais sance du départ précipité de celui qui assurait, depuis 1979, la prési-dence de la B.P.G.F. Le siège vacant était aussitôt occupé par M. Gilles Brac de la Perrière, ancien président de la Société lyonnaise de dépôts et de crédit industriel (devenue depuis la Société Ivonnaise de banque) jusqu'à sa nationalisation, en fevrier 1982, puis président de la Sofaris (Société française pour l'assurance du capital-risque des P.M.E.).

Après deux heures à peine de discussion, le conseil d'administration de ce sleuron de l'ingénierie financière en France - qui a la particularité d'être détenu majoritairement par un actionnariat étranger (1) - a done exclu de ses rangs l'un des banquiers les plus ingénieux de la place. même si ses audacieux « coups de bourse - (le plus célèbre étant sans doute le discret - montage - de l'opération Matra-Hachette à la fin de l'année 1980) ne lui ont pas valu

Aujourd'hui, M. Jean-Luc Gendry paye le prix de cette audace, et les investisseurs institutionnels, qui regroupent le reste du capital à hauteur d'un peu plus de 47 % (dont 18 % pour l'actionnaire principal, le Crédit lyonnais), ont accepte de repondre à l'appel pressant lancé par l'ancien président, à une seule condition : obtenir sa démission. Qu'est-il reproché exactement à ce banquier qui a réussi en quelques années à hisser la B.P.G.F. au côté des quatre grandes banques d'affaires françaises qui ont pour nom Paribas. Suez, Worms et surtout Lazard, qui pratique à l'échelle internationale le rôle de « marieur d'entreprises » ? En gros, d'avoir pris un risque exagéré sur une opération immobilière, un secteur d'activité qui constitue pourtant l'une des spécialités de la Banque privée de gestion financière avec les opérations de bourse et une présence active sur le marché moné-

# De nombreux atouts

Comme de nombreuses autres banques, la B.P.G.F. joue parfois un rôle de promoteur immobilier, et, dans le cas présent, la banque de M. Gendry avait réalisé une opération classique sur l'emplacement des tours de la Défense. Une société ci-vile immobilière, S.C.I., a été constituée pour prendre une option sur un immeuble à construire (il s'agit en réalité de deux immeubles qui communiquent par une passerelle) en • sur mesure », puis à louer à un locataire prevu d'avance (en l'occurrence la société I.B.M.-Europe, qui doit en prendre possession en juillet 1983), et, enfin, pour revendre ensuite ce même immeuble à des insti-

Pour réaliser cette opération qui porte sur un total de 100 000 mètres carrés environ (58 700 mètres carrés de bureaux proprement dits et le reste en locaux annexes), il semble que M. Gendry se soit contenté d'en assurer le financement sur des capitaux à court terme, dans l'euphorie des années 1979-1980, en espérant réaliser un « aller-retour » très rentable lors de la revente des installations à des capitaux étrangers.

• Shell acquiert des activités ses de Gulf. - Cette transaction, effective le 31 janvier, concerne les intérêts de raffinage et de vente en Suisse de Gulf Oil Corp. Shell acquiert notamment les 25 % d'une raffinerie d'une capacité de 65 000 barils par jour, détenus par Gulf. Globalement, la Shell accroît ainsi de 8 % sa part du marché suisse de produits pétroliers.

Le schéma était d'autant plus sé duisant que la banque avait procédé ainsi en 1981 pour un immeuble des-tiné à Rhône-Poulenc. Mais c'était compter sans le brutal retournement intervenu sur le marché de l'immo-bilier, surtout sur le secteur des locations de bureaux, qui a eu pour effet de susciter une grande méliance parmi les investisseurs, ceux-ci craignant de ne pas trouver dans cet investisement la rentabilité qu'ils es-comptaient (7 % environ pour ce type d'immeubles alors qu'elle ne dépasse guère 4 % pour les loge-

Du coup, il faut refinancer l'opération, et les actionnaires français, qui n'ont pas été associés initialement au montage de l'opération - le détail a son importance, - craignent d'être obliges de vendre à perte ce programme immobilier, l'ampleur de la perte dépendant des exigences des investisseurs institutionnels (sur ce programme d'un montant légère ment supérieur au milliard de francs, un seul point de rendement supplémentaire exigé par les actionvoisine de 100 millions de francs).

Des discussions très serrées vont donc se dérouler entre les actionnaires – les partenaires étrangers ont assuré les nouveaux dirigeants de leur confiance - et le nouveau président de façon à établir un réel bilan de l'operation et des remèdes à apporter (sans doute une augmentation de capital) afin de permettre à la B.P.G.F. d'effacer les traces de cet incident de parcours pour une banque qui possède encore de très nombreux atouts.

### SERGE MARTI.

(1) Le capital de la B.P.G.F. est dé-tenu à hauteur de 47,1 % par divers ins-titutionnels, dont les principaux sont le Crédit lyonnais (18 %), la Caisse con-Crédit lyonnais (18 %), la Caisse centrale des banques populaires (6,3 %), et la Caisse des dépôts (2 %), tandis que les actionnaires étrangers (la \*merchant bank \*anglaise Schroder Wagg avec près de 15 %, la Société générale de Belgique avec 12 % et l'Amrobank, notamment, avec 10 %) en possèdent 51 %, le solde allant à des personnes physiques

### LA GRÈCE EST AUTORISÉE **PAR BRUXELLES A LIMITER SES IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS**

(De notre correspondant.)

Bruxelles (Communautés euro-péenne). – La Commission européennes a autorisé la Grèce à limiter usqu'à la fin de l'année les importations en provenance des autres Etats membres de la C.E.E. à leur niveau de 1981 pour six produits (chaussures de sport, meubles, carrelages, collants, cigarettes, spiritueux). Pour cinq autres produits (habillement et appareils sanitaires), les contingents fixés tiennent compte des réalisations effectuées au cours des premiers mois de 1982.

A la suite de la dévaluation de la drachme, le gouvernement grec avait demandé l'autorisation à Bruxelles de plafonner les importations de vingt-deux produits en provenance de ses partenaires de la Communauté à la hauteur de 1980, année précédant l'adhésion hellénique. Au cours de la première année dans le Marché commun, la Grèce avait enregistré avec les Neuf une aggravation de son déficit commer-

cial qui a doublé au terme de 1982. Dans un premier temps, la Commission avait accepté qu'Athènes exerce un contrôle sur ses importations (le Monde du 21 janvier). Maintenant elle va donc un peu plus loin, mais sans donner complètement satisfaction aux Grecs. Les contingents accordés représentent 1 % environ du commerce avec la C.E.E. (contre 3 % souhaités par la Grèce) et concernent des secteurs particulièrement en difficulté.

# **PUBLICATION JUDICIAIRE**

Délit d'imitation de la bouteille de la Source Perries par la Société Le Prieuré de Rochemaure et M. Guigon La Chambre des appels correctionnels de Nîmes, par arrêt de 12-10-82, condamne...

M. GUIGON (président de la S.A. Le Prieuré de Rochemaure-Ardèche) compable voir... fait une imitation fraudulense de la marque (Source) PERRIER de nature imper l'achèteur...

Attendu que l'examen des bouleilles (de la SOURCE PERRIER et de la Sté Le Prietré de Rochemaure S.A.) fant apparaître leur ressemblance par la forme, la couleur l'écasson supériour.

Condamne solidairement M. GUIGON at Le Prieuré de Rochemaure S.A. au paio-nent de dommages et publication dans cinq journaux.

# **ETRANGER**

# LE DANEMARK VA LANCER UN EMPRUNT **DE 1,3 MILLIARD DE DOLLARS**

De notre correspondante.

ter et ses collaborateurs ont engagé

des paiements tient en grande partie

à la charge écrasante que représente

le paiement des intérêts d'une dette

extérieure qui n'a cessé de grossir depuis quinze ans. En 1983, le total de ces intérêts s'élèvera à 40 mil-

liards de couronnes danoises

(32 milliards de francs); en 1984, ce chiffre atteindra 50 milliards de

couronnes danoises (40 milliards de

francs). Il s'agit un cercle vicieux qu'il sera difficile de briser, car, pour l'instant, les dirigeants danois

ne penvent envisager de cesser d'em-

prunter au-dehors afin de boucher les trous de leur budget.

LE MARCHÉ IN

6,9900 5,6630

2,9245

2.8325

2,5825 14,4900 3,4605

4,9285 10,6490

\$**E-U** ...

\$ can. . . . . Yen (100) . .

DM .....

L(1 000)

COURS DU JOUR

+ bes + heut

2.8355

fin de matinée par une grande banque de la place.

CRÉDINTER

Le conseil d'administration, réuni le février 1983 sous la présidence de

M. Jean Varda, a approuvé les comptes de l'exercice 1982.

Il sera proposé à la prochaine assem-blée générale des actionnaires la mise en distribution d'un dividende net de

8,50 F par action assorti d'un impôt déjà payé au Trésor de 0,94 F, soit un divi-dende global de 9,44 F contre 8,21 F

An 31 décembre 1982, avec un nom-

bre de 1 208 094 actions en circulation contre 1 198 392 à la fin 1981, le mon-

tant de l'actif net s'établissait à

338.73 millions de francs contre

277,24 millions de francs un en aupara-

rant et la valeur liquidative ressortait :

280,38 F, soit une progression de 24,48 % compte tenu du dividende payé

l'an dernier.

de global de 9.44 F contre 8,21 F

CAMILLE OLSEN.

L'énorme déficit de la balance

un pari risqué.

Copenhague. – A l'issue d'un séjour discret à Londres, le ministre danois des finances, M. Christopher-tenter d'assainir une économie en sen (libéral), s'est assuré la garantie pleine débâcle. Toutefois, M. Schlude quarante-deux grandes banques internationales pour le lancement d'un emprunt d'Etat extérieur. Cet emprunt, d'un montant de 1,3 mil-liard de dollars, sera le plus important de ce genre que le Danemark ait jamais contracté en une fois.

Il semble que le gouvernement n'ait pas en trop de difficultés à obtenir ce large soutien. Manifeste-ment, les sphères financières internationales paraissent suivre avec

### Dans un message au Congrès La reprise est « imminente » soulignent les conseillers

de M. Reagan

Washington (Agefi). - La reprise économique est « immi-nente » aux Etats-Unis, alors que les pays d'Europe occidentale sont confrontés à des problèmes plus graves. Tels sont les deux points forts du message économique annuel transmis au Congrès par les conseillers de la Maison Blanche. Ils soustendent la dénonciation des périls du protectionnisme à laquelle se livre M. Reagan dans le message accompagnant le rapport,

M. Martin Feldstein, président du comité des conseillers économiques de la Maison Blanche, et, à ce titre, responsable de la rédaction du rapport, estime que e des indices crois-sants donnent à penser que la reprise est imminente e aux Etats-Unis. Il pense même qu'avec un peu de chance, la croissance atteindra jusqu'à 5 % cette année, bien que le rapport, très prudemment, ne retienne qu'un objectif de 3,1 %.

Le président du Système fédéral de réserve, M. Paul Volcker, considère également que les conditions d'une reprise se mettent en place. Mais il a ajouté, devant la commis sion bancaire de la Chambre des représentants, que tout pouvait être remis en cause par une crise du système monétaire international, d'ailleurs évitable si toutes les parties concernées, créanciers et débiteurs, font les efforts nécessaire

# FAITS ET CHIFFRES

### Automobile

 Renault holding apporte
 millions de dollars à American Motors. - American Motors a annoncé, le 2 février, la vente d'obligations à vingt ans — sans droit de vote — pour un montant de 50 millions de dollars à Renault holding, filiale sinancière suisse de Renault. Cette opération ne modifie pas la répartition du capital, Renault ayant toujours 46,4 % des parts. Cet apport de près de 350 millions de francs financera, l'accroissement de l'outil industriel d'A.M.C. pour développer l'Alliance et - d'autres program de production de voitures Renault aux Etats-Unis ».

• L'Arabie Saoudite allège le boycottage de Remail. - L'Arabie Saoudite a décidé d'alléger les me-sures de boycottage prises l'année dernière à l'encontre de la régie Renault, a rapporté le 2 février, l'Agence saoudienne de presse. L'embargo ne portera plus que sur les véhicules construits ou assemblés par American Motors Corporation, qui est, elle, sur la liste noire.

### **Affaires**

• Restructuration de la sidérurgie allemande. - L'Etat fédéral • Siemens se redresse. - Pour la n'interviendra pas dans la restructupremière fois depuis trois ans, le ration, a expliqué le chancelier Kohl groupe allemand d'équipements au quotidien Neue Rhur Zeitung. If électriques a enregistré une hausse de son bénéfice. Avec environ 2 miljuge - bon - le plan des trois liards de francs, il progresse de 45 %. Les effectifs on été réduits de experts. Le gouvernement a promis une aide financière à condition que quatorze mille personnes, mais les liles Laender y participent pour moicenciements ont pu être évités.

| A. | TERB/                   | NC/                     | AIRE                    | DES                     | DEV                     | ISES                    |   |
|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| 1  | UNIM                    | 30                      | DEUX                    | MOIS                    | SIX M                   | OIS                     | l |
| t  | Rep. +00                | Dép                     | Rep. +o                 | a Dép. ∼                | Rep. +00                | Dép. –                  |   |
| 5  | + 175<br>+ 75<br>+ 130  | + 210<br>+ 115<br>+ 150 | + 390<br>+ 210<br>+ 280 | + 449<br>+ 269<br>+ 315 | +1850<br>+ 610<br>+ 900 | +1170<br>+ 738<br>+ 965 | ļ |
| 5  | + 146<br>+ 145<br>- 125 | + 165<br>+ 170<br>+ 29  | + 310<br>+ 325<br>- 280 | + 350<br>+ 355<br>- 79  | + 978<br>+ 990<br>- 900 | +1040<br>+1050<br>- 448 |   |

# TAUX DES EURO-MONNAIES

|            |     |     |    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _   |       |     |       |     |       | _  |       | 1 - |       |     |       |
|------------|-----|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|
| SE-U       | 8   | 5/8 | ,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18  | 15/16 | 9   | 5/16  | ļ 9 | 1/8   | 9  | 1/2   | 19  | 1/2   | 9   | 7/8   |
| DM         |     |     | 6  | 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | İš  | 11/16 | 6   | 1/16  | 15  | 11/16 | 6  | 1/16  | 15  | 11/16 | 6   | 1/16  |
| Florin     |     |     | ž  | -,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 % | 2/4   | - 2 | 1/8   | 17  | 11/16 | ĕ  | 11/14 | ΙĀ  | 2/4   | - 5 | 2/2   |
|            |     |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.7 | 3/4   | - 3 | 1/0   | 1.3 | 11/14 |    | 77/10 | 1.3 | -7-   | -3  | 3/6   |
| F.B. (100) | 11  |     | 13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12  | 1/2   | 13  | 5/8   | 13  | 1/4   | 14 | 1/8   | [13 | 1/4   | 14  | 1/4   |
| F.S        | 1 2 | 7/8 | 3  | 5/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12  | 9/16  | 2   | 5/16  | l 2 | 9/16  | 2  | 15/16 | Į 2 | 15/16 | 3   | 7/16  |
| L(1 000)   | 17  | .,. | 19 | -,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19  | -,    | 29  | 3/4   | 20  | 1/2   | 21 | 1/8   | 21  | 1/4   | 22  | 1/4   |
| £          | 18  | 3/4 | 11 | 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111 | 3/16  | 11  | 13/16 | ш   | 3/16  | 11 | 13/16 | 111 | 3/16  | 11  | 13/16 |
| F. franç   | 12  | 1/2 | 13 | 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15  | 1/2   | 16  | 3/4   | 19  | 1/4   | 28 | 1/2   | 19  | 1/2   | 29  | 3/4   |
|            | _   |     | f  | Company of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro |     |       |     |       |     |       |    |       |     |       |     |       |

depuis longtemps, la fabrication de motos de grosses cylindrées (175 unités) a repris. Ce résultat est néanmoins très éloigné de celui, record, atteint en 1974 : 1,4 million de machines produites. • La production britannique de pétrole brat a atteint en décembre le

Le production française de motocycles s'est légèrement accrue

en 1982. - Au total, 503 498 ma-

chines sont sorties des usines, soit une progression de 2,6 % d'une an-née sur l'autre. Pour la première fois

rythme de 2,25 millions de barils par jour, nouveau record, supérieur de 37 % à celui établi en 1980. Au total, au cours des onze premiers mois de l'année 1982, la production des dix-neuf gisements en exploita-tion a atteint 93,77 millions de tonnes (I tonne vaut 7,33 barils), soit 15 % de plus qu'en 1981. Seion le directeur de la compagnie Britoil, la production britannique devrait se maintenir un pen au-dessus de son niveau actuel, aux alentours de 2,4 millions de barils par jour jusqu'en 1985-1986, et retomber en 1990 à un niveau de 1,4 million de barils par jour sculement.

• Un oléoduc de 1 200 kilomètres traversant l'Arabie Saoudin d'est en onest a été inauguré le 30 janvier par le roi Fahd. Cet oléoduc, dont le coût s'est élevé à 1,6 milliard de dollars, relie la province est du royaume, où sont concentrés les champs pétrolifères, an terminal de Yambu, sur la mer Rouge, au nord de Djeddah. Il permet aux pétroliers assurant la liaison avec l'Europe d'éviter le détour par le détroit d'Ormuz, point névralgique du golfe. Le roi a également inauguré la raffinerie de Petromin, complexe pétrochimique situé près de Yambu, d'une capacité de 420 000 barils par jour, et une unité de liquéfaction de gaz naturel. – (*A.F.P.*)

• L'Union soviétique a proposé à la Turquie de bénéficier d'une ex-tension du gazodne euro-sibérien qui traverse la Roumanie et la Bulgarie. Cette extension permettrait à Turquie de recevoir deux milliards de mètres cubes par an de gaz naturel soviétique. La proposition a été faite à l'occasion de la visite en Turquie de M. Ivan Grichine, viceninistre soviétique du commerce extérieur, laquelle s'est terminée mercredi 2 février par la signature d'un accord commercial prévoyant le doublement des échanges entre les deux pays.

# AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

rable des résultats.

### J.B.I./NOVOTEL-SIEH poursuit son implantation

aux États-Unis

Le nouveau groupe, dont la volonté de pénétrer le marché de la restauration aux Etats-Unis avait été annoncée, vient d'acquérir en Californie la chaîne • SEAFOOD BROILER », constituée en 1975 par un petit groupe d'action-naires américains professionnels de la restauration. Le chiffre d'affaires est d'environ 22 millions de dollars en 1982.

Cette chaîne, qui comprend treize restaurants à Los Angeles (dont deux en construction), est spécialisée dans le poisson grillé sur feu de bois, servi à table. Ce segment de marché correspond à une demande croissante du consommateur américain, à la recher che de produits favorables à la santé Cette tendance, profonde et durable, sera un élément porteur du développement de cette activité que le groupe accentuera en s'appuyant sur l'équipe efficace et compétente qui l'a animée insur'à précent jusqu'à présent

Cette acquisition confirme les ambi tions du nouveau groupe dans le domaine de la restauration et de l'hôtel

# **CESSATION DE GARANTIE**

Le CRÉDIT DU NORD dont le siège social est à LILLE (Nord), 28, place Ribour et le siège administra-tif à PARIS (9), 6 et 8, bd Haussmann, fait savoir que le garantie dont bénéficiait depuis le 1<sup>st</sup> novembre 1982 la S.A.R.L. JURISMANAGEMENT demeurant à ASNIÈRES 92600, 1 villa Aubert (anciennement ASNIERES, 7, rue Henry-Say), inscrite sur la liste f, rue rienry-say), inscrite sur la inste des Conseils juridiques du ressort du Tribunal de grande instance de NAN-TERRE, cessera à l'expiration d'un dé-lai de trois jours à compter de la date de la présente publication conformément aux dispositions de l'article 22 du décret 72 671 du 13 juillet 1972.

Les personnes qui auraient néanmoins effectué entre les mains de la S.A.R.L. JURISMANAGEMENT des versements de fonds ou remise d'effets ou va mems de londo de remise d'ellets ou va-leurs à l'occasion des actes et des opéra-tions accomplis dans l'exercice de sa profession sont informées que leurs éventuelles créances nées antérieure-ment à la cessation de garantie sont susceptibles de demeurer couvertes par le CREDIT DU NORD à condition d'être produites dans un délai de trois mois à compter de la présente publication (ar ticle 23 du décret susvisé).

La présente publication n'emporte aucune appréciation concernant la sol-vabilité et l'honorabilité de la S.A.R.L. **JURISMANAGEMENT** 

# **Promodès**

**GROUPE PROMODÈS** 

Pour l'exercice 1982, le chiffre d'affaires provisoire hors taxes du groupe PROMODES s'est élevé à F 17,7 milliards, soit une progression de 18 % sur l'exer-

Compte tenu de l'évolution des prix, cette progression est satisfaisante et arque un accroissement de la part de marché du Groupe dans les régions où il Malheureusement, après les mesures prises en France — blocage des prix, accroissement des charges de l'entreprise, non-répercussion de l'augmentation de la T.V.A. —, le développement de l'activité n'entraînera pas une progression compa-

# SOCIÉTÉ PROMODÈS

Considéré dans le périmètre de l'exercice précédeut, le chiffre d'affaires bors taxes de la société PROMODÉS s'est élevé en 1982 à F 6,6 milliards, soit une

L'absorption en cours d'année des sociétés PARIDIS. RENOULT, RIVAIN, TENAILLON et THEILLIER-PAILLEZ, avec effet rétroactif au le jagvier 1982, a porté le chiffre d'affaires hors taxes de la société PROMODES à F 7,6 milliards.

| SIC                                       | EAV DU G          | ROUPE            |                    |                            |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| 31.12.82<br>(30.9.82)<br>Sicav (vocation) | Actif net         | Nombre d'actions | Valeur liquidative | Coupon<br>(demier<br>paye) |
| S.N.I.                                    | 1.390.643.692 F   | 1.706.966        | 814,69 F           | 33,00 F                    |
| (DIVERSIFIEE)                             | (1.238.275.834 F) | (1.736.797)      | (712,97 F)         | (8.4.82)                   |
| OBLISEM                                   | 419.217.121 F     | <b>3.267.334</b> | 128,31 F           | 12,20 F                    |
| (OBLIGATIONS)                             | (440.803.544 F)   | (3.327.081)      | (132,49 F)         | (23.12.82)                 |
| CREDINTER                                 | 338.725.317 F     | 1.208.094        | 280,38 F           | 7,60 F                     |
| (INTERNATIONALE)                          | (285.974.941 F)   | (1.222.451)      | (233,94 F)         | (1,4.82)                   |
| UNIJAPON                                  | 1.279.219.348 F   | 1.820.320        | 702,74 F           | 18,07 F                    |
| (VALEURS: JAPONAISES)                     | (1.014.642.010 F) | (1.821.218)      | (557,12 F)         | (1.7.82)                   |
| SICAVIMMO                                 | 322.978.902 F     | 891.561          | <b>362,26 F</b>    | 24,00 F                    |
| (VAL IMMOBILIERES)                        | (286.413.407 F)   | (878.364)        | (326,08 F)         | . (1,7.82)                 |
| FRANCIC                                   | 1.190.742.940 F   | 6.628.324        | 179,64 F           | 10,00 F                    |
| (ACTIONS FRANÇAISES)                      | (984.117.495 F)   | (5.765.169)      | (170,70 F)         | (1.7.82)                   |
| EUROCIC                                   | 118.943.282 F     | 16.806           | 7.077,43 F         | 421,00 F                   |
| (OBLIG. ETRANGERES)                       | (105.481.801 F)   | (16.189)         | (6.514,31 F)       | (11.1.82)                  |
| MONECIC*                                  | 578.139.614 F     | 10.527           | 54.919,69 F        | . <u>-</u>                 |
| (COURT TERME)                             | (780.580.962 F)   | (14.387)         | (54.265,99 F)      |                            |

\*Ouverture au public depuis le 1 4 1982





◆ (\*\* facegnetien Service and the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the servi

Modern of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control torget of 122 miles See Acres and Control of Control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro

76 22 de 2

Services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of th Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Service and Servic Space of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state transcructure de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l

Programme of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s Revenue Le Diche Section to the state of to detail to have been 4mm 42 1 2 12 19 24 Separation of the Construction of the same

Farever to a market

**Promodès** 

**は他できませる** MAKE PRODUCES

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

Atten paricative

MARCHÉS FINANCIERS

**PARIS** 2 février

Repli Bien orientée ces derniers jours, la Bourse de Paris s'est répliée mercredi. Le signal de la baisse fut donné dès le départ par Michelin (- 3,3 %). Par la suite, un nombre de valeurs non négligeable devaient lui emboîter le pas et à la clôure, l'indicateur instantané s'insembrit à 0.8 %, environ, en dessous de

crivait à 0,8 %, environ, en dessous de son niveau précédent. Visiblement le retournement de ten-dance observé la veille à Wall Street a rafraichi l'atmosphère. Le marché ayant monté de près de 4 % depuis la dernière liquidation, certains opérateurs ont jugé prudent d'alléger leurs

positions.

Cela étant, le sentiment n'était pas mauvais autour de la corbeille. « Simple incident de parcours » disaient de nombreux professionnels, ajoutant :

« Il y en aura d'autres ».

En attendant, des agents de change faisaient état d'une demande de liquidités en provenance de la clientèle privée pour le règlement du premier iters provisionnel. Si des venies effectuées dans ce but se sont effectivement produites, elles n'ont pas manqué de peser sur les niveaux de cours plus difficiles à maintenir dans un marché peu étoffé.

Euromarché, Casino, Promodès et Viniprix se sont inscrits au plus bas de l'amée, L'Oréal, Locafrance et T.R.T., au plus haut.

Matra a baissé de 12 % après l'an-

Matra a baissé de 12 % après l'an-nonce d'une forte contraction de ses ré-sultats consolidés

La devise-titre a généralement peu varié, s'échangeant entre 8,55 F-8,59 F la veille. Fiévreux les jours précédents, l'or a baissé dans la City, où son cours a été fixé à 498,25 dollars l'once contre 508,50 dollars.

A Paris, le lingot a perdu 1 450 F à 113 950. F et le napoléon 2 F à 760 F. Nouvelle augmentation du volume des transactions à 41,53 millions de F contre 38,93 millions.

# **NEW-YORK**

Très irrégulier

D'assez amples fluctuations de cours sont produites mercredi à Wall Street, avec d'abord, une tendance plutôt marquée à l'heisse, puis ensuite à la hausse. Finalemen l'indice des industrielles s'est établi 1 062,63, soût à 2,85 points au-dessus de sonveau de la veille. Au plus bas de la jounée, il était tombé à 1 046,82.

Le hilan de la séance a été relativeme équilibré. Sur 1 928 valeurs traitées, 7 out monté, 790 se sont repliées et 374 n'e pas varié. Une activité modérée a régavec 77.22 millions de titres échangement. contre 82,8 millions précédemment.

Ce sont les - Blue Chips » qui ont fai différence en fin de parcours en se red sant notablement. Ce sursant a été ess sant notablement. Ce sursant a été ess tiellement dû aux prévisions faites M. Paul Volcker, président de la Rése fédérale, sur l'évolution de la masse me taire M 2 (encaisse métallique, bill comptes courants, épargne en dépôts) p janvier. Selon lui, l'accroissement serais 50 milliards de dollars, chiffre somme to reionnable. Il reste cue d'assez nombre 50 milliards de dollars, chiffre somme te raiscanable. Il reste que d'assez nombranalystes constatent qu'après avoir « bulfing » dans l'adversité, le man paradoxalement, manifeste des velléités baisse quand des signes prometieurs reprise économique apparaissent. Se eux, ce serait la crainte d'une surchau qui les animerait si d'aventure ladite repétait trop forte.

| VALEURS                                           | Cours do<br>1º fév.        | <u>2 fér.</u>                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Alcon                                             | 1 88                       | 32 1/2<br>68 3/8<br>35 7/8                           |
| Du Pork de Norscets                               | 39 1/2<br>82 3/4           | 68 3/8<br>35 7/8<br>48 1/4<br>39 7/8<br>84<br>29 5/8 |
| Ford                                              | 39 1/4<br>100 3/4          | 39 5/8<br>100 1/4<br>38 3/4                          |
| General Froots                                    | 61 5/8<br>32 3/4           | 38 3/4<br>80 3/4<br>32 5/8<br>96 7/8                 |
| IBM.                                              | 1 36 174                   | 25.7/B                                               |
| Scharbayer Texteo                                 | 31 1/4<br>34               | 31<br>34 1/4                                         |
| Union Carbida U.S. Steel Westinghouse Xarok Corp. | 20 1/4<br>20 1/4<br>43 7/8 | 201/4<br>437/8                                       |

# LA VIE DES SOCIÉTÉS

SIEMENS. — Bénéfice du groupe pour l'exercice clos le 30 septembre 1982 : 738 millions de deutschemarks contre 509 millions. Le résultat de la société mère atteint 532 millions centre 481 millions. Le dividende est maintenu à 8 DM afin d'accroître les réserves, le provisionnement atteignant 335 millions. Pour le nouvel exercice, Siemens table sur une stagnation des commandes. Les comptes du premier trimestre fant néanmeins ressertir un résultat accru (160 millions de deutschemarks courre 144 millions) pour un chiffre d'affaires mondial de 8,9 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de 8,9 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,8 milliards de deutschemarks contre 8,

INDICES QUOTIDIENS
(INSEE, base 106: 31 de. 1982)
31 jmv.
105,5 105,5
105,5 105,7
Valeurs étrangères 104,9 105,7
C\*\* DES AGENTS DE CHANGE
(Rase 100: 31 de. 1982)
1 fev. 2 fév.
Indice graéral 104,9 104,2
TAUX DU MARCHÉ MONÉTARE

Effets privés de 3 février ...... 12 11/16 %

COURS DU DOLLAR A TOKYO

2 fév. | 2 fév. | 239,48 |

1 dollar (en yeas) ...... 239,95 | 239,48 |

liards. A propos de Grundig, le pa du groupe a précisé que les Eu devaient trouver une réponse au dé nais et que, s'il le fallait, Siemens j un rôle catalyseur ou intégr A priori, cependant, le firme de ne pareît pas disposer à barrer la Thomson-Brandt.

FELIX-POTIN. Augmental capital de 60,92 à 73,10 millifrancs, pour moillé par souscrip numéraire au pair, pour l'autre pe poration de réserves et attribution d'une action nouvelle pour dix.

UNITED TECHNOLOGIES. — Bénéfice net pour 1982 (hors profits exception-nels et compte non tenu de l'effet cumulatif du changement de comptabilisation):
426,8 millions de dollars courre 457,7 millions, pour un chiffre d'affaires de 13 577 millions de dollars contre 13 668 millions.

TELEMECANIQUE. — Le groupe fait état, pour 1982, d'un chiffre d'affaires de consolidé supérieur à 4 milliards de francs, en progression de plus de 16 % sur l'année précédente, tandis que les ventes l'année précédente, tandis que les ventes l'année précédente, tandis que les ventes l'année précédente, tandis que les ventes l'année précédente, tandis que les ventes l'année précédente, tandis que les ventes l'année précédente, tandis que les ventes l'année précédente, tandis que les ventes l'année précédente, tandis que les ventes l'année précédente, tandis que les ventes l'année précédente, tandis que les ventes l'année précédente, tandis que les ventes l'année précédente, tandis que les ventes l'année précédente, tandis que les ventes l'année précédente, tandis que les ventes l'année précédente, tandis que les ventes l'année précédente, tandis que les ventes l'année précédente, tandis que les ventes l'année précédente, tandis que les ventes l'année précédente, tandis que les ventes l'année précédente, tandis que les ventes l'année précédente, tandis que les ventes l'année précédente, tandis que les ventes l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précédente l'année précéde UNITED TECHNOLOGIES.

|                                       | BOURSE DE PARIS Comptant 2               |                 |                  |                         |                                          |                      |                 |                   |                                                |                 |                    |                             |                                                |                  | FEVRIER                  |                                                  |                                            |                         |                                                       |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| В                                     | OUI                                      | RS              | EC               | E                       | PA                                       | RIS                  | <u>S_</u>       | C                 | om                                             | pt              | ant                |                             | 2/:                                            |                  | Émission<br>Francisco    | Rachatt net                                      |                                            |                         |                                                       |  |
| <b>—</b>                              |                                          | %<br>du nom.    | % du             | VAL                     | ı                                        | Cours<br>préc.       | Demier<br>cours |                   | EURS                                           | Cours<br>proc.  | 5395               | VALE                        | <del></del> +                                  | préc.            | coars                    |                                                  |                                            |                         |                                                       |  |
| -                                     |                                          | ON INCHES       |                  | Degrenos                |                                          | 102 50               |                 |                   | r. da)                                         | 53 80<br>326    | 65 70d<br>317      | B. H. Marsh<br>B. Régl. Int | <b>904</b>                                     | 7 25<br>42010    | 43000<br>83              | ١                                                | -                                          | CAV<br>1 17037          | 162 64                                                |  |
|                                       |                                          |                 | 1 027<br>0 027   | Delatanda<br>Delatan-Vi | SA                                       | 114 40<br>490        | 118 d<br>501    | Node Go           | ugis                                           | 80<br>100       | 79<br>97           | Barlow Rat<br>Said Canad    | b                                              | 81<br>160<br>156 | 162<br>151               | Actions France<br>Actions been<br>Actions policy | dist                                       | 215 03<br>245 27        | 205 28<br>234 15                                      |  |
| 3%35                                  | 1263                                     | 101 10          | 1 529<br>1 527   | Dév. Rég.               | PACES .                                  | 121 <b>80</b><br>280 | 121<br>270      | Outors .          |                                                | 81 10<br>124 40 | B4 40              | Powers:                     |                                                | 21 05<br>38 60   | 39 30                    | Addicard .                                       |                                            | 292 93                  | 279 85<br>199 85                                      |  |
| Emp. N                                | LELS \$ 57.                              | 9480            | 4.060            | Siet, Indo              | ctine                                    | 330<br>200           | 348<br>198      | Pales No          | UNBEZÜÉ                                        | 293             | 293                | Br. Lambe                   | roleum                                         | 259<br>80        | 80 10                    | Agrico                                           | ,,                                         | 307/6                   | 204 80                                                |  |
| Emp. 8                                | 78/93                                    | 104 10<br>85 20 | 5 531            | Doc-Lame                | othe                                     | 200<br>5 15          | 200<br>4.95     | Part Fol          | Gest. Its                                      | 95<br>170       | 175 80             |                             | Pacific                                        | 245<br>14.70     | 250                      | ALTO.                                            | . ,                                        | 190 25                  | 408 12 4                                              |  |
| 8,80                                  | % 78/86<br>% 79/94                       | 85 60<br>87 48  | 4 498            | Ears Bas                | s. Vichy                                 | 905<br>551           | 901<br>551      | Partie N          | némi                                           | 133 40<br>52    | 66 704             | Common                      | Osos                                           | 374 90<br>430    |                          | Bourse-fore                                      | , del                                      | . 229 37                | 1103.91                                               |  |
| 13.25                                 | % 80/90<br>% 80/87                       | 95 60<br>97 80  | 4 158            | Ecco                    | <b>a</b>                                 | 1700                 | 1670<br>484     | Piles We          | nder                                           | 89 30<br>240    | 245                | Courtesis                   | Endt                                           | 9 15<br>600      |                          | CLP.                                             |                                            | . 710 05<br>236 70      | 226 02                                                |  |
| 13,80                                 | % 81/90<br>% 81/87                       | 98 48<br>105 0  |                  | Sectio-6                | ets Catare<br>Banqua                     | 500<br>196 10        | 198 10          | Porchar<br>Design | uhes Est                                       | 148 BC          | 8 40               | De Beers                    | (port.)                                        | 59 40<br>254     | 247                      | Contents .                                       |                                            | 7903                    | 299 31                                                |  |
| 16,2                                  | 0 % 82/90<br>jejn 82                     | 105 4           |                  |                         | FEBRIC                                   | 335<br>160 30        |                 | Property          | por Lain.R.                                    | 37<br>280       | 278                | Dreedne                     | r Bank                                         | 530<br>58 10     | 539                      | Croiss les<br>Dépéter                            |                                            | 56079 8                 | 55812 09                                              |  |
| E.D.                                  | F. 7.8 % 61 .<br>14.5 % 80-80            | 134             | 0 382<br>8 938   | ومستور                  | ablanc<br>es Paris                       | 500<br>164           | 508<br>163      | Publicis          | od.R.                                          | 719<br>180      | 990<br>179 90      | Finante                     | M#                                             | 177              | ol                       |                                                  | الأشور                                     | 536 7                   | 5 512 41                                              |  |
| Ch. F                                 | rence 3 %<br>Boune jame, 82              | 178             | <br>1 406        | Epargre                 | de França                                | 1249                 | 1248            | Ressor            | is badest                                      | . 99            | 100                | Foreco                      | kian                                           | 23               | 220                      | Enercent                                         | Say                                        | 5420                    | 4 5393 07                                             |  |
| - COB                                 | Perios                                   | . 99.4          | 5 1406           | Eneda-                  | Messe                                    | . 736                | 740<br>249      | Hinnis            |                                                | . 374           |                    | Gergeri<br>Glass .          |                                                | . 300<br>. 204   | 292<br>194               | Comme                                            | 2000<br>2000                               | 1064                    | 101631                                                |  |
| CN                                    | Susz<br>jedy 82                          | •               |                  | Exect                   | <b>a</b>                                 | . 385                | 370<br>38 4     | _ IRochel         | icataige S.A.                                  | 58              | 58 20              | Grace                       | ar<br>and Co                                   | .[ 335           | 350                      | [perpos                                          | ndustr                                     | 534                     | 5 508 83                                              |  |
| ۶                                     |                                          |                 |                  | Eternik                 | Acceptal                                 | 2284                 | ٠               | Rogari            | Cerps                                          | . 87            | 87 8               | Grandi<br>n e Guif Di       | Metropolitza<br>  Canada                       | 100              | 47 5<br>95 1<br>690      | O Energie                                        | Oblig<br>Unio<br>Valen                     | 692                     | 06 860 68                                             |  |
| ե <u> </u>                            |                                          |                 |                  | Ferm.                   | otin<br>Victoy (Ly)                      | 146                  | 156             | _ Rouse           | ret File<br>piot S.A                           | 342             | 3567               | detail g<br>Honey           | eest                                           | 1000             | ļ                        | l Circles                                        | espera<br>Privis                           | 321                     | 75 307 12<br>36 681 01                                |  |
| ֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ | VALEURS                                  | Cour            |                  | s Finales               | cunnies                                  | 81                   | π:              | IO SAFA           | A                                              | 33              | 05 344             | սսել <sub>Ը</sub> թ         | destries                                       | 314              | 310<br>310               | Faccion 1                                        |                                            | 539                     | 73 258 36                                             |  |
|                                       |                                          | +-              | $\top$           | Franc                   |                                          | 240                  | 238<br>1550     | SAFI              | Alcen                                          | 145             | 144                | Johan                       | nedeg                                          | 900              | 1 12                     | France-I                                         | mesiss                                     | 321                     | 68 365 31                                             |  |
|                                       | abeil (abl. com.<br>sers Prugact         | ∤ ⊠             | 25 50            | 10 Fonci                | (Chile. ess)                             | 142                  | 50 142          | 20 5              | apt et Brica .<br>-Raşbaği<br>s da Midi        | ∷ 80            | 802                | 20   Luton                  |                                                | 225<br>490       |                          | Fructide                                         |                                            | ] 201                   | 32 192 19<br>11 339 01                                |  |
| 00 Â                                  | efe (Se Cent.)                           | \ 350           | 350              | Fone.                   | Agache-W.<br>Lyomaina                    | 1210                 | 1258            | Sant              | e-Fá                                           | 149             | 153                | 164                         | Spencer                                        | 41               | 50 26<br>10 42<br>40 101 | Gentica                                          | Hobilina<br>Jedemerk                       | 46                      | 34 439 47<br>840 447 16                               |  |
| se A                                  | G.P. Vie                                 | 5               | 9                | Force                   | os Guergnon                              | . 13                 | 13              | 50 Sev            | mM                                             | 81              | 81                 | 20 Nat.                     | el-Ressourc.<br>Nederlanden                    | - 425            |                          | Trace 9                                          | geografie<br>28. France<br>gagen Oblig     | 30                      | 2 288 31<br>142 1041 93                               |  |
| A<br>A                                | r industrie<br>Irad Harlico              | ] 5             |                  | 50 Foun                 | erolia                                   | 138                  |                 | Sel               | C<br>g-Labisac -<br>elle Maubaugi              | 18              | 189                | Ofer                        | 成                                              | 12               |                          | LUS                                              | ۷                                          | 25                      | 2 93 279 65<br>5 20 481 84                            |  |
| u 1                                   | Bobroge<br>párá Roudière .               |                 | 5 54             | Free                    | celard                                   | . 422                | 425             | SE                | P. 040                                         | 8               | 2   <u></u>        | Petri                       | oed Holding<br>Sing Canada<br>r Inc.           | 85               |                          | led. fo                                          | mçaise<br>Sis                              | 108<br>88               | 77 04   10977 04<br>15 08   8491 70<br>13 76   194 50 |  |
| , PA                                  | ppiic Hydrani.<br>vitel                  | } :             | 51 10 51         | 10 From                 | negeries Bal                             |                      | 37              | Sc                | Equip. Vét.                                    | 5               | 5 54               | Pho                         | riik Appuranc<br>1                             | 3                | 6 30<br>7 05             | . Interv                                         | inci Franc<br>Mars Iro                     | 2 3                     | 13 76   194 50<br>25 86   311 00<br>22 12 10800 5     |  |
| ( <u> </u>                            | erois                                    |                 | 27 60 2          | 10 GAN                  | n_PRenard                                | 67                   | 1 67:           | Ser               | ya Alcetei                                     | 54              |                    | Proc                        | ator Gerabia .<br>A Cy Ltd                     | 95<br>2          | 5 50 24                  | 440 Inves                                        | Obligatori<br>St. Honor                    | é 5                     | 53 45 528 3<br>87 29103987 2                          |  |
| /8 P                                  | l <u>ustadet-Rey</u> .<br>Lain C. Monaco | ] :             | 84 30 B          | 4 Gez                   | nacat<br>at Eaux                         | 82                   | T   '-          | So                | ren<br>h (Plant. Héri<br>ninco                 | <b>a</b> 1      | 8 14               | 350 Poli                    | neo                                            | 81               | 9 82                     |                                                  | n (space<br>n (space                       | æ                       | 34 38 510 1<br>54 38 147 3                            |  |
| /A                                    | Banania<br>Banque Hypotic                | Esc. 3          | 02 30            | 3 Gás                   | weaks<br>Arm. Hold                       |                      | 6 3             | 6 94              | VC Acidoid<br>(a) Souncies                     | 1               |                    | s Isk                       | E fr. (port.)<br>F. Aksiebole                  | g . ] 1          | 32   14<br>20   31       | o um                                             | to-Oblig<br>to-Rend                        |                         | 38.55 132.2<br>(88.21 190.5                           |  |
| 78                                    | B.N.P. Intercons<br>Bénédictine          | ] s             | 36 91            | 5 66                    | red (Ly)<br>redat                        |                      | 8 90 4          | 890 50            | боті                                           | 1               | 48<br>91 29        | 5 5                         | ery Rand<br>el Cy of Cas.<br>Sontain           | 1                | 50   15<br>83   18       | 3 L#5                                            | no-Teleyo<br>A periodesi                   |                         | 316 67 588 7<br>391 23 373<br>256 47 254              |  |
| //a                                   | Bon Marché<br>Bons                       |                 | 355 X            | 9 4 G                   | Fig. Constr.<br>s Mord. Conte            | a., x                | 10              | 10 S              | OFLP.DA) .                                     |                 | 90 20 9<br>35 63   | الكوا تصي                   | ABURNISM<br>Pages                              | 1 1              | 76  <br>85               | 1114                                             | dal Inveti<br>b-Obligado                   | <b>*</b>                | 389 37 371<br>389 38 11752                            |  |
| cox e                                 | Break Glac. Int.<br>Cambodge             |                 | 131 1            | 1 6                     | a Mord. Paris<br>oupe Victoire           |                      | 61 3            | 80 İS             | ogepai<br>oudere Associ                        | 2               | 40 24<br>103 10 16 | 5 90 T                      | om EM<br>100                                   | 200              | 61  <br>18               | Nex                                              | o. Eperged<br>o. loter<br>o. Placare       |                         | 773 54 738<br>128 21 108 128                          |  |
| 1/4<br>5/8<br>1/4                     | CAME                                     | n               | 199 1            | 94 ]                    | Transp. Incl.                            |                      | 42.80           | 4280 5            | PEG                                            |                 |                    | 7180 K                      | ray indust. in<br>alle Monteon                 | ž                | 551 6                    | 52 Hed                                           | 9Yeles<br>9Yeles<br>1880                   |                         | 427 30 407<br>139 49 133                              |  |
| /4<br>//8<br>1/8                      | Cacus. Padeing<br>Cachone Lons           |                 | 44               | 42 N III                | echicada<br>Viso-Energia .               |                      | 70              | 71 S              | P.L<br>pie Berignolie                          |                 | 150   11           | 61 <b>j</b> w               | legons-Lits .<br>Vest Rand                     |                  | 270   2<br>71 50         | 70 Pac                                           | afique St. H<br>Boss Econo                 | lonové                  | 328 11 313<br>0403 12 10361                           |  |
| 3/8                                   | Carneud S.A.<br>Carnes Roquelo           |                 | 576 5            |                         | ratos St Den<br>mindo S.A.               | ] 1                  | 39 1            | 26 IS             | isemi                                          | 1               | 168 1              | 35<br>67                    | -                                              |                  |                          | Pa<br>Pa                                         | ibes Gesti<br>anis Pinces                  | pe                      | 438 25 418<br>207 35 208<br>345 021 325               |  |
|                                       | CEGERIG<br>Centen. Blanz                 | yÌ              | 710              |                         | pojaveti                                 | ] :                  |                 | ween h            | accinger                                       | l               | 60                 | 71 10                       | SECO                                           | ND N             | AARC                     | u⊏ lb                                            | era lanesti<br>Ovince lave                 | stint                   | 345 02 323<br>238 23 22<br>1048 59 1095               |  |
| ident                                 | Centrest (Ny)<br>Cerabati                |                 | 83               | 81 90 F                 | nuchandrig<br>Study (Nasa)               | <b></b> 1            | 185 1           | 170               | Thems et Mad<br>Topmétal                       | ٠١              | 31 50              | 46 10<br>32 70              |                                                |                  | 795 1 3                  |                                                  | odem. St.<br>icer. Mobili<br>il court test | ia                      | 352 85 33<br>1801 77 1171                             |  |
| péens                                 | CF.F. Fernille<br>CF.S.                  |                 | 640              | 550                     | mandida<br>mp. 6Lang                     | ]                    | 3 40 .          | [                 | Tour Effel<br>Trailor S.A                      |                 |                    | 200 E                       | GP.RD.                                         |                  | 725<br><br>1 40          | š                                                | الحادا عما                                 | Dist.                   | 260 08 24<br>162 94 15                                |  |
| japo-<br>erait                        | C.G.Meritime                             |                 | 10 .             | ··· [i                  | eductricile Co                           | , ,,,,,              | ,               | 265 50            | Uliner S.M.D.<br>United                        |                 |                    | 133 50                      | er East Hotel<br>Verlin kninch<br>Métaburg, Ni | ala              | 1590 1                   | 590 S                                            | Sect. Val.                                 | Franç                   | 186 23 15<br>361 53 34                                |  |
| eur.<br>mich                          | C.G.V                                    | J               | 330              | 201 nt.                 | langer                                   |                      | 75 10<br>50 10  | 57 60d            | Unitel                                         |                 | 370<br>76 40       | ~: _ h                      | METABOLES<br>Monoted S.L.E.                    | 1                | 272<br>836               | 268<br>829                                       |                                            |                         | 395 08 37<br>168 75 16                                |  |
| ute à                                 | Chambourdy<br>Champes (H)                | DL)             | 119 50           |                         | Kinta S.A                                |                      | 550<br>208      | 209               | U.A.P<br>Umion Brassa                          |                 |                    | 34 85d                      | Serakreak N.<br>Serakreak N.<br>Serikus        | ¥                | 212                      | 260<br>218                                       | ii Est                                     |                         | 752.26 7<br>262.58 2<br>262.09 2                      |  |
| n du<br>1s de                         | Chim. Gds Po<br>C.1. Markins             | eroisse .       | 52<br>270        | 270                     | Lambert Frânt<br>Lamoss                  | *                    | 38<br>102       | 37<br>106         | Unice Hebit.<br>Unice Hebit.<br>Un. Issue. Fri |                 | 180<br>181 20      | 180                         | Rodersco                                       |                  | 405 i                    | 409.                                             | Singari<br>Singarita                       |                         | 252 09 2<br>183 32 1<br>274 42 2                      |  |
| 1000T-                                | Ciments Vict                             | <b>*</b>        | 218<br>137       | 136                     | La Brosse De<br>Labora Cité              | poet                 | 53 50<br>344    | 340               | Us. incl. Cré<br>Union incl. C                 | <b>*</b>        | 304<br>305         | 308<br>303 50               |                                                | Hors             | -cote                    | li li                                            | SIG                                        |                         | 815 51 5<br>921 79 8                                  |  |
| amite                                 | Clause                                   |                 | 295<br>317       | 317                     | Lincathail Istan                         | s↓                   | 253<br>371      | 259<br>375        | Unipoi<br>Vincey Bout                          |                 | 10 65              |                             | Alser<br>Catulone du                           |                  | 165  <br>15              | 16 204                                           | School .                                   |                         | 365 66 3<br>291 96 2                                  |  |
| Béné-                                 | CMMA-Mar N                               | Anches          | 25 60<br>59 10   | 59 10                   | Local Expension                          | ion                  | 138 30<br>160   | 138<br>.159       | Aucel acr                                      |                 | 43 50<br>165       | 45<br>162 10                | Coperes                                        |                  | 339<br>70                | 368<br>3 500                                     | Segener .                                  |                         | 690 04<br>919 44                                      |  |
| ption-<br>mula-                       | Colradel (L)                             | À               | 425<br>165       | 430<br>185 60           | Locatel                                  |                      | 316<br>103      | 327 90            | Brant, du M<br>Brant, Oue                      | BCC             | 134 50<br>31       | 125 40 o<br>29 80 o         | iene industr<br>La Mora                        | <b>=</b>         | 13<br>61                 |                                                  | Soled inve                                 | (125                    | 396 60<br>271 66                                      |  |
| tion):<br>,7 mil-                     | Comindus<br>Comindus                     |                 | 296<br>148 90    |                         | Lours                                    |                      | 227 10<br>83 20 |                   | .l                                             |                 | ngères             |                             | Opéanic                                        |                  | 45<br>380                | 25 10°<br>379                                    | Uniforcia<br>Uniforcia                     |                         | 207 311<br>542 88                                     |  |
| es de<br>ontre                        | Corne, Lyo                               | g-Alban         | 157 30<br>257    | •••                     | Magazint U                               | singe                | 62 50<br>47     |                   | 1                                              |                 |                    |                             | Promoptia<br>Retier Fore                       | g 65P            | 135<br>585               | 580                                              | Uniquesion<br>Uniquesion<br>Uniquesion     | N                       | 481 17<br>750 97                                      |  |
|                                       | CALP Conta S.A.                          | <u></u>         | 770<br>2125      | 19 C                    | Medians P<br>Medians P                   | <b>₩L</b>            | 89<br>23 50     |                   | AEG                                            |                 | 125                | 24R                         | Rorento N.<br>Sabi. Mori                       | ice Corv         | 120<br>188 50            |                                                  | Univer .                                   |                         | 11521 77 11                                           |  |
| pe fait                               | Creat C.F                                | B)              | .J 290           | 255<br>259 80           | Marocaine C<br>Maraeille C<br>Méral Dépl | réd                  |                 | 290               | Alcen Aluc<br>Algemeint                        | Bank            | 980                | 248<br>965                  | SICORIUM .<br>S.K.F.(Act                       | pic mác.) .      | 60                       | 60<br>94                                         | Valend .                                   |                         | 116066 74 11                                          |  |
| rds de<br>5% su                       | المنظم                                   | WES             | 354 90<br>102 10 |                         | Mic                                      |                      | 230<br>208      | 210 10            | Arts. Petro                                    | <b>in</b>       | 170                | ]::::                       |                                                | K                | 69 30<br>200             |                                                  |                                            | mestiss<br>: prix préci |                                                       |  |
| vente                                 | وسوء                                     | ine             | 117              |                         | Moss<br>Hadella SJ                       |                      |                 |                   | Astorienn                                      | Mines .         | . 46 50            | 76                          | Voyer S.A                                      |                  |                          | 5                                                | 1                                          |                         |                                                       |  |

| Effe | ts pri       | vés de 3 lévr                   | <u>ier</u>      | 12                   | 11/10 70                 | enred            | istr <b>če</b> s | par la mais                        | on mèr       | atteigr            | ent p           | erblay S.A.        |              | 84 50                            |                     | BSA ··              | 11                      | 2 110                | Bo           | o Pop Espanol                            | 76                 | , <b>"</b>              | Total Se           |               | 1                                                | •                              |                                |                    |                          | =-1            |
|------|--------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|
| CO   | URS          | Dù DO                           | LLAR            | A T                  | OKYO                     | 1 2.78           | milliar          | de de franc                        | s, ca at     | gmenta             | DOD             | e Dietrich         |              | 305 300                          | 1                   | AACHINA .           |                         |                      |              |                                          |                    | -                       | a décidé           | de prolo      | nger, aç                                         | entre 14 h.                    | , in cotat                     | jondes.V<br>∡h.30. | , elleurs ay<br>. Pour c | ate            |
| -    |              |                                 |                 | 39.33 I              | 437.W                    |                  | 3,6 %.           | _                                  | ·            |                    |                 |                    |              |                                  |                     |                     |                         |                      |              | La C                                     | encentik           | ayi kacama<br>Manallama | at l'objet         | de transt     | actions                                          | entre 14 h.<br>titude des d    | entiers C                      | ours de l          | 'après-mi                | đi.            |
| 1 00 |              |                                 |                 |                      |                          |                  |                  | s publier la co<br>ariols à na pa  | ote comp     | lête               |                 |                    | Aoi          | rché                             | À                   | te                  | ?rn                     | 1e                   |              | taja:                                    | on, nou            | s na po                 | uvons plus         | e deseupt     | 1 exac                                           | ALLEGE COS T                   | ,                              | · I.               | II                       | compt_         |
|      | Com          | ota tenu de l                   | a briëvet       | اقات دادة كا         | bei cond not             | Sea Lucy         | manus Di         | atols à ma pa<br>dans la pred      | e donne      | ies                |                 | 1                  |              |                                  |                     |                     |                         |                      |              |                                          |                    | I                       | Dentés             | Counts.       | Compan-                                          | VALEURS                        | Cours (                        | Presmitter   L     |                          | remier         |
| 1    | dags         | nos demiera                     | s édition       | s, nous              | o fores                  | mient le le      | ndemein          | dans is pred                       | nière édi    |                    |                 | <u> </u>           |              |                                  | [a ]                | Pression            | Demier                  | Compt.<br>Premier    | Compen       | VALEURS                                  | Cours<br>nefected. | COURS                   | COTILE             | Promier COURS | sation                                           | V/LLU::-                       | précéd.                        | - Laure            | <del></del> -            | cours          |
| 1    | demi         | ers cours. Di                   | MS CO C         | <del>255 COUN</del>  | <u> </u>                 |                  |                  | F                                  |              | Pression           | Dermier         | Compt.             | Compan       | VALEURS                          | Cours  <br>précéd.  | COURT               | COMES                   | CORES                | sation       |                                          | Jan Barrer         | -                       |                    |               |                                                  | imp. Chemical                  | 49 60                          |                    | 49 90                    | 49 30          |
|      |              |                                 | Cours           | Presiden             | Demier                   | Compt.           | Compat-          | VALEURS                            | précad.      | COLET              | COURS           | (2003              | <b>52000</b> |                                  | Francis             |                     |                         |                      | 215          | Valúo                                    | 233                | 229                     | 227 50             | 226<br>93 90  | 49<br>106                                        | inco Limited                   | 112 50                         |                    | 100 00                   | 109<br>850     |
|      |              | VALEURS                         | précéd          | COURS                | COLUTS                   | COURS            | -                | <u> </u>                           | <u>  </u>    |                    |                 | 64D                | 121          | Paris-France                     | 115                 | 114                 | 114<br>388              | 112 50<br>370        | 215          | Valioure:                                | 94 50              | 93 90<br>1181           | 93 90  <br>1181    | 1161          |                                                  | 18M                            | . 850                          |                    | 845<br>43 10             | 43 90          |
| Ľ    |              |                                 |                 |                      | 2250                     | 2261             | 670              | Europe nº 1                        | 555<br>  1   | 648<br>563         | 646<br>563      | 552                | 390          | Paris Résscomp                   | 374<br>92           | 370 !<br>92         | 92                      | 92                   | 1230         | V. Cilconot-P<br>Virsionix               | 1216<br>680        | 677                     | 877                | 864           | 41                                               | Iso-Yokado                     | 276                            |                    |                          | 280            |
| 2    | 198          | 4,5 % 1973                      | 2294<br>2991    | 2289<br>2970         | 2250<br>2960             | 2950             | 570              | Fichet-bauche                      | 570<br>704   | 715                | 715             | 701                | 97<br>320    | Pechelbronn                      | ] <u>2</u> 27       | 325                 | 325                     | 319<br>395           | 680<br>210   | Array Inc.                               | 222                | 212                     | 210<br>559         | 212 BO<br>575 | 270<br>44                                        | ITT                            | 42 90                          | 43                 | 43 10                    | 43 05          |
|      | 030<br>470   | CNE3%                           | 7               | 1200                 | 482                      | 472 40<br>415 50 | 720<br>152       | Reside                             | ] 150 20     |                    | 151 20<br>148   | 151 20<br>. 145 10 | 385          | Pernod Ricard .                  | 398<br>138          | 396<br>136 40       | 395<br>136 40           | 135 10               | 565          | Arner, Express                           | 580<br>804         | 567<br>585              | 595                | 599           | 735                                              | Marck                          | 738                            | , ;                | 740<br>656               | 727<br>656     |
|      | 420          | Az Liquida                      | 1 420 16<br>311 | 419 50<br>-311       | 311                      | 308              | 449              | Foodstie (Gés.)                    | 150<br>23 50 | 148<br>24 10       | 24 40           | 23 60              | 144          | Pieroles (Fac)                   | 172 10              | 172 50              | 172 50                  | 172<br>3280          | 575<br>168   | Amer. Teleph<br>Angio Amer. C.           | ] 168              | 158 20                  | 158                | 155 20<br>965 | 670                                              | Minnesota M                    | 657<br>223                     |                    | 216 30                   | 216 30         |
| - 1  | 306          | Als.Pl                          | 316             | 63 10                | 63 10                    | 64 30            | 1754<br>  188    | Francisco (                        | ] 86         | B2 50              | 82 50<br>305 10 | 82<br>300          | 175<br>34    | [ - (cartific.) -                | 33 40               | 33 50               | 33.50<br>45.90          | 45 20                | 970          | Angold                                   | 1010               | 1015                    | 1010               | 1089          | 230                                              | Mobil Corp.                    | 16960                          | 18960              | 16960                    | 17000<br>324   |
| 1    | 57 .<br>143  | Alethorn-Atl.                   | 144.5           | 0 142<br>1 806       | 142<br>805               | 793              | 335              | Francerep                          |              | 305 10<br>150      | 150             | 153                | 45<br>133    | Pricrotes B.P                    | 142 10              | 141                 | 137 50                  | 140<br>314 10        | 910<br>406   | B. Ottomann<br>RASF (Akt)                | 1045<br>427        | 417                     | 417                | 420<br>398    | 365                                              | Norsk Hydro                    | . 324                          | 326<br>782         | 325 80<br>786            | 780            |
| - 1  | 880          | Ameap                           | 184             | 184                  | 184                      | 181 50           | 144<br>285       | Gel Lateyette .<br>Géo. d'Entrep.  | 279          | 277                | 276<br>911      | 271 50<br>933      | 315          | - (abl.)                         | 316                 | 319                 | 319<br>90 90            | 314 10               | 385          | Bayes                                    | 404                | 0 406<br>503            | 398<br>505         | 500           | 795                                              | Petrofica                      | 785<br>506                     | 496                | 498                      | 489            |
| 1    | 156<br>148   | Applic. 982<br>Ariogs. Prioux   | 155             | 166<br>871           | 155<br>1871              | 152<br>855       | 1020             | Gen. Géophys.                      |              | 915<br>378         | 378             | 370 60             | 92           | P_M                              | 95<br>98 1          |                     | 92.50                   | 90 20                | 475          |                                          | . 498<br>. 332     |                         | 5 33 10            | 33 35         | 490<br>96                                        | Philips                        | 104 50                         |                    | 103 80                   | 104 50<br>445  |
| 1    | 920          | AUL EXCEPT.<br>Av. DagsBt.      | . 1 881<br>430  | 440<br>192           | 430                      | 431 20           | 385<br>320       | G.T. Mars.<br>Guyenne Gasc         | 322          | 320                | 320<br>765      | 325<br>730         | 98<br>290    | Poliet                           | 280 5               |                     | 290<br>0 9450           | 289 90<br>96         | 34<br>420    | 1                                        | 432                | 428                     | 428<br>185         | 428<br>  182  | 425                                              | Pres. Brand .                  | . 450                          | 447<br>496         | 448<br>489               | 486 20         |
| 1    | 415<br>187   | Ball Equipme.                   | 195             | 192                  | 192<br>392               | 199<br>392       | 800              | Hachetta                           | . 4 800 -    | ) 780<br>D) 343 50 |                 | 337                | 96           | Posspey<br>P.M. Lubissi .        | 209                 | 207                 | 207                     | l 203                | 205          | Cin Pétr. Imp.                           | . 187<br>59        | 185<br>613              |                    | 61 20         | 485                                              | Président Szay<br>Quiknès      | 1075                           | 1090               | 1065                     | 1080           |
| ŀ    | 390          | Spill Investment.               | . 397<br>284 5  |                      | 284 80                   | 283              | 345<br>47        | Háoin (La)                         | 53 5         | 0 53 60            | (5320           | 53<br>200          | 215<br>735   | Presses Cité .<br>Président Sic. | .] B14              | 813                 | 813<br>623              | 813<br>627           | 58<br>900    |                                          | 900                | 919                     | 909<br>177         | 901<br>172 50 | 1000                                             | Randfontein .                  | 1190                           | 1175               | 1175                     | 1170<br>290 60 |
| - 1  | 270<br>106 . | Cie Bancaire .<br>Bazar HV      | 108             | 1 106 1              | 106 10                   | 106<br>149       | 200              | Imm. Plaine-M                      | 201          | 200<br>274         | 200 50<br>275   | 258 50             | 620          | Processal Sic.                   | .   623<br>220 E    | 623<br>0 224        | 224                     | 219 50               | 172          | Dome Mines .                             | .   181<br>  326   | 175<br>320              | 318                | 316           | 315                                              | Royal Dutch .                  |                                | 291 50             | 74                       | 72 60          |
| 1    | 147          | BCT MAR                         | -1 jm           | 152<br>249           | . 249                    | 1 246            | 250<br>670       | lend, et Particip<br>lend, Mérieca | 1 670        | 672                | 872             | 672<br>862         | 230<br>113   | Printegez                        | . 114               | [ 112               | 112 10<br>955           | 110 10<br>960        | 320<br>350   |                                          | 347                | 339 !                   | 60 339 50<br>1 71B | 343<br>720    | 426                                              | Rio Tinto Zinc<br>St Heiens Co |                                | 452                | 452                      | 443            |
| - 1  | 246<br>406   | Bic                             | 410             | 407                  | 406                      | 405<br>203 50    | 900              | Intertechtical                     | 903          | 876<br>30, 135     | 875<br>135      | 132 30             | 1070         | Promocine                        | 960                 | 955<br>350          | 345                     | 343 60<br>97 80      | 710          | Eastman Kode                             | k.) 738            | 101 219                 | 221                | 214 70        | 425                                              | Schlumberger                   | 378                            | 367<br>52          | 96450<br>153             | 364<br>51 40   |
| i    | 210          | B15                             | 210             | 207 E                | 510                      | 509              | 184              | J. Boral int.                      | 162          | 158                | 158             | 155                | 335<br>98    | Raffer (Fee)                     | 101                 |                     | 80 101<br>850           | 833                  | 200<br>400   |                                          | ∷] 394             | 50 389                  | 388                | 389<br>253    | 58                                               |                                |                                | B94                | 890                      | 894            |
| - 1  | 486<br>1120  | Biocuit (Géné.<br>Bongrain S.A. | 11150           | 1145                 | 1145<br>751              | . 1150<br>740    | 124              | JOHNSON INC.                       | 130<br>267   | 50 130<br>267      | 130<br>257      | 269 50             | 900          | Redoute (La) .<br>Révillon       | 858<br>522          | 850<br>535          | 535                     | 526                  | 1 28         | D Exten Corp.                            | 255                |                         |                    | 1 345         | 840<br>120                                       |                                | 123                            | 119 80             | 120<br>159               | 119 10<br>181  |
| 1    | 75           | RSN-6D                          |                 | . 755<br>1364        | 1345                     | 1354             | 270<br>265       |                                    | L 265        | 259                | 259<br>295      | 259<br>295         | 535<br>230   | IRraned-Ució                     | 252                 |                     | 248<br>859              | 245<br>859           | 32           |                                          | 464                | 449                     | 452                | 449 50<br>220 | 163                                              | 7.0K                           | ] 163 !                        | 50 160<br>1634     | 634                      |                |
| 1    | 1350<br>1460 | - 1001                          | 1467            | 1488<br>1264         | 1488<br>1286 :           | 1488             | 305              | _ (abl) .                          | 295          | 295<br>1660        | 1645            | 1649               | 1 986        | Rate Impériale<br>SO Secilor     | 13                  | 70 13               | 70 13 7                 | 136                  | 20           | Gencor                                   | 215                |                         |                    | 220           | 630<br>505                                       |                                |                                | 532                | 530                      | 528<br>987     |
|      | 1350         | Carpina                         | ··1271          |                      | 50 273 50                | 268              | 1540<br>820      |                                    | ] 800        | 783                | 783<br>215 5    | c 780<br>217       | 1 125        | Sedia                            | 122                 |                     |                         | 0   130 9<br>1025    | U 22         |                                          | ] 859              | 883                     | 878                | 989<br>545    | 950                                              | Vani Reass .                   | 995                            | 987<br>508         | 985<br>510               | 506            |
|      | 276<br>1000  | _ (cbl.) _<br>Casino            | ] 990           | 980                  |                          | 980<br>580       | 210              | Localization .                     | 214          |                    | 500             | Į 491              | 990          | Segem                            | 1035<br>154         |                     | 155                     | ]                    | 51           | O Gen. Mosors                            | 54                 | o ani 73                | ed 7370            | 74 80         | 495                                              |                                |                                |                    | 510                      | 504            |
| 1    | 806          | Cadis                           | 585             | 572                  |                          | 1                | 495<br>425       |                                    | 428          | 50 427             |                 | 427 6<br>8 42 0    |              | Senofi                           | 292                 | 281                 |                         | 290<br>372           |              | Goldfields<br>Harmony                    | ] 22               | 7 222                   | 80 221 90          | ) 222 S       |                                                  |                                | 318                            | 317                | 325<br>71 341            | 323<br>3 40    |
|      | 27<br>250    | Catalera                        | 242             | 245                  |                          | ) 460            | 43               | Machines Bu                        | 1.4.42       | 70 42 1<br>387     | 384 7           | 3795               |              |                                  | ] 337               | 1 320               | 320                     | 320<br>17            | 1 2          | 29 Hitachi                               | 2                  | 385                     | 70 28 55<br>388    | 382           | `   :                                            | Zambia Con                     |                                | 41 34              | 1 341                    | , , , ,        |
|      | 470          | CFAO.                           | 45              |                      | soi 682                  |                  | 370<br>678       | Mais Phérix                        |              | 700                | 700<br>277      | 690<br>  2744      |              | Sautres                          |                     | 10 31               | 10 30 6                 | so   314             | 15 T         | 75 Hoechst Akt                           | 4 **               | - 1                     | . Jennelse         | . • · ricoit  | détaché                                          | 6; o : offert;                 | d : demor                      | ndé .              | _                        |                |
|      | 161          | Charge River                    | 16              | 90 169               | 168.5<br>70 13.7         | 70 l 135         | 0 28             | Manda .                            | 28           | 50 280<br>95 59    | 70 59           | 58                 |              |                                  | ) 97                | 80 97               | 97 BO                   | 30   987             |              |                                          |                    | c : coupo               |                    |               |                                                  |                                |                                | <u> </u>           | - DC                     | ממיו           |
|      | 13           | Cinera Chito                    |                 | 159                  | 50 157 6                 |                  | 70               | Mentell                            | ] 680        | 668                | 671<br>715      | 675<br>720         | 2            | SCOA.                            | 25                  | 3 80 11             | 50 26 5<br>380 113      | 1131                 | <b>∞</b>   _ | COTE D                                   | ES (               | HAN                     | IGES \             | COURS DE      | es brlie<br>Vichets                              | TS MA                          | NRCHI                          | LIBR               | E DE                     |                |
| •    | 940<br>515   | C1T, Alcent                     | m   5]          | 6 514                | 510                      | 51B<br>102       | 71<br>59         | Q Merin Gent                       | 59<br>134    | 595<br>1184        | 595<br>1184     | 583<br>1184<br>11  | 12           | - (atl)                          | 12                  |                     | 5 215                   | 218                  | 1-           |                                          | -TA                | ours                    | COURS              | Achet         | Vent                                             |                                | AIES ET DE                     | EVISES             | COURS<br>préc.           | COURS<br>2/2   |
|      | 10<br>10     | Columbia -                      | ] 13            | 6 13                 | 4 133                    | 1.552            | 1 1              | O 70 Mer. Nev. D                   | ւ I <u>.</u> | 135 11<br>5 730    |                 | 720                | 17           | Selimeg                          | 67                  | 1 66                | 1 861                   | 653                  | · [          | MARCHÉ OFFIC                             | EL                 | oréc.                   | 2/2                |               | <del>                                     </del> | 20 20 50 600                   | en berre)                      |                    | 135000                   | 113700         |
|      | 19<br>10     |                                 | reor   11       | 0 90 10              | 8 10 108<br>6 285        | 30   109<br>289  | 90 I 5≅          | 6 - (abl.)                         | ] 69         | 1 60 591<br>8 664  |                 | T 689              | - S          | o  Sign⊾Eat⊾E                    | 53                  | ā \ 30              | 5 305                   | 305                  | 5            | teta-Unis (\$ 1)                         |                    | 7 002                   | 7 035<br>283 420   | 6 820<br>275  | 289                                              | Cr fo les                      | incet)                         | 4                  | 115400<br>762            | 113950<br>760  |
|      | 30           | 5 Compt Mo                      | 4.42            |                      | - I <del></del>          | 412              | 63               | Minet Kali                         | •••••        | 1 104              | 105             |                    |              |                                  | ] 19                | 2   19              | 194<br>11 <b>40</b> 101 | _   :==              | 46 IA        | Memagne (100 DM)                         |                    | 283 390<br>14 486       | 14 497             | 13 500        |                                                  | 600 Pièca fran                 | çaise (20 fr)<br>çaise (10 fr) |                    | 414                      |                |
|      | 41           |                                 | ma.] 21         | 1 90 21              | 1 211                    | EO 336           |                  | E7 N.M. Peca                       | PUYS .       | 2   50             | 90 50<br>824    | ິ   829            | 10           | O Simor                          |                     | 11 40 10<br>10   71 | 5 715                   | 701                  | 1.           | algigen (100 F)<br>Pays Bas (100 fL)     |                    | 257 970                 | 258 400            |               | 264                                              |                                | (20年).                         |                    | 730                      | 731            |
|      | 31           | Crédit Net                      | 13              | 94   31<br>80 50   6 | 5 355<br>50 59           | 50 58            | 1                | Moët Henr<br>Re - Inbl.            | , 1          | 5 97               | 975             | 975                |              | - I                              | ×                   | 22   25             | 91 291<br>57 90 157     | 90   286<br>90   158 | Lo           | Department (100 km)                      |                    | 80 730                  | 80 750<br>97 750   |               | 100                                              | Pilice latin                   | me (20 ≒)                      | •••••              | , AD                     | 705<br>856     |
|      | 1            |                                 |                 | 1                    | 5 164                    |                  | 1 -              | OD MELLETON                        | 6.4          | ا 46<br>1820 6     |                 | 68                 | 1            | Scotter-A                        | <b>26</b> 5∟ -   13 | 57 90 11<br>29 2    | 26 226                  | 50 224               | en la        | larvige (100 k)                          | ;;···              | 97 640<br>10 671        | 10 702             | 10 300        |                                                  |                                | 30 dellers                     |                    | ٠                        | 4105           |
|      |              | n CS Soup                       | quet   2º       | 46 <u>  2</u> 4      | 4 244<br>45 745          | 736              | 1                | 67 Movimex                         | ••••         | 8 20 S             | 312             | 300                |              | Source Per<br>States Luzz        | asc . J 2           | 83 2                | 82 281                  |                      | 40           | Grande Bretzigne (C<br>Grèce (100 drachm | i                  | B 365                   | B 375              |               | , i                                              | 200 Pactor                     | 10 dollars .                   |                    | עפעב ן                   | 2002 50        |
|      | 74           | 5 Demart St                     | ••• 1 ÷         | 45 7.                | 33 733                   | 730              |                  | 05 Merrani<br>32 Navag Ma          | 185          | SG 13              | 1   131         |                    | 8 08         | 50 Til Bect                      | \ 8                 | 79   8<br>26   1    | 71   871<br>27 50 127   | 750 127              | 750          | (1 000 lines) .                          |                    | 4 943                   | 4 940<br>345 830   |               | 355                                              | Piùce de                       | 5 dollers 🕠                    |                    | 1 1000                   | 4620           |
|      |              | 70 Desty<br>BS Decks Fra        | ace .   5       | si   5               | 42   547                 |                  | 50               | 13 Nobel Box                       | #            | 12 50 1<br>50 80 5 | 50              | 4                  | 30 1         | 27 - (obl.)<br>49 Thomson        | CSF. 1              | 64 50 1             | 62 16                   | 2   16               | 150 [i       | Suisse (100 fr.)                         | ·i                 | 347<br>93 490           | 93 555             |               | 1 96                                             | Pièce de                       | 50 peros                       |                    | 1                        | 749            |
|      | - 1          | 29 D.M.C                        |                 | 1 an                 | 40 106                   | 106              | ١.               | 47 Nord-Est<br>30 Nordon D         | ü] 2         | 22 23              | 7 237           |                    |              | 25   - kabi.                     | 2                   | 28 50 2             | 27 10 22<br>105   130   | 7 10   22<br>5   130 |              | Subda (100 trsi)<br>Autricha (100 schi   |                    | 40 370                  | 40 410             | 39 500        | • 1                                              | 200                            | . وعدمهم الأنا                 |                    | 1                        | ]              |
|      |              | 30 Dennaz<br>45 Empili Gén      | J 1.2           | 4 2                  | 40 10 240                | 10 24            |                  |                                    | اللحة        | 73 90 7<br>02 40   | • • • • • •     | 50 40              | 2 7 11       | 80 T.R.T                         |                     |                     | 67   18                 | 4 16                 | 4 10         | Femane (100 pes.)                        | )l                 | 5 362                   | 5 360<br>7 560     |               | -                                                | 7700                           |                                |                    | 1                        | }              |
|      |              | ran FM-Gabea                    |                 | 190   8<br>121.   1  | 81   680<br>  17 50   11 | 7 10   11        | 50 4             | (00 -  Occident                    | RAME !       | 7390 17            | 6 1·17          | 1 50   16          |              | O ULS                            | ] 4                 | 10 4                | 107   40<br>143   14    | • • :-               | i EA         | Portugal (100 esc.)                      | }}                 | 7 580<br>5 673          | 7 500<br>5 694     |               | o   9                                            | 5740                           |                                |                    | i                        | ı              |
|      |              | 30 Eli Aquiti                   | ine             | 119   I              | 18 50 11                 | 850   11         |                  | 780 Dame F. F                      | WIS .        | 89 7               |                 | 9 I 75             |              | ILCB.                            | <b>······</b> ∤ ¹   |                     |                         | 196                  | 192          | Consected (Scotter 1)                    |                    | 2 918                   | 1                  |               | - 1                                              | 2 940                          |                                |                    | 1                        | •              |
|      |              | SEE Engler .                    |                 | 92   6               | 85   68<br>201   20      | Ď   20           |                  | 112 Opt Part                       |              | 10 50 11<br>165 10 | 4 107           | 4 106              | 0            | 1 88 Usinor .<br>180 U.T.A       | 1                   |                     | 175 17                  | 5   17               | 1 60         | Japon (100 yens)                         |                    |                         | •                  |               |                                                  |                                |                                |                    |                          |                |
|      | 1 :          | 210 E100 S.A                    | **              | 400                  | (00   39                 | £6 [40           | • •              | 000 Order 1.                       |              | 52 10              | <u> </u>        | 210 l t            | i 10 ]       | w la.s.                          | •                   |                     |                         |                      |              |                                          |                    |                         |                    |               |                                                  |                                |                                |                    |                          |                |
|      |              | 395 Euraliseo<br>340 European   |                 | 870                  | 850   85                 | £0 [-80          |                  | - F-1-                             | •            |                    |                 |                    |              |                                  |                     |                     |                         |                      |              |                                          |                    |                         |                    |               |                                                  |                                |                                |                    |                          |                |
|      | - 1          |                                 |                 |                      | •                        |                  |                  |                                    |              |                    |                 |                    |              |                                  |                     |                     |                         |                      |              |                                          |                    |                         |                    |               |                                                  |                                |                                |                    |                          |                |

# **UN JOUR** DANS LE MONDE

IDÉES

2. LA COURSE AUX FUSÉES : « Parade ou decouplage ? », par Antoine San-guinetti ; « Un droit pour l'Europe », par Claude Cabocel, Philippe Laurette et Patrick Martin.

### ÉTRANGER

3. LES INITIATIVES DE LA DIPLO-MATIE AMÉRICAINE.

3. PROCHE-ORIENT LIBAN : un renfort de légionnaires à Beyrouth.

4. EUROPE

4. ASIE

4. AFRIQUE

6-7. AMÉRIQUES

SALVADOR : de durs combats se léroulent dans l'est du pays. BOLIVIE : « Front populaire sur l'Alti-plano » (III), par Charles Vanhecke.

POLITIQUE

8-9. La préparation des élections municipales à Paris, Aix-en-Provence et

M. Mauroy en Guyane.

SOCIÉTÉ

12. Les circonstances de la mort de Jean Moulin : le témoignage de l'ancien interprète de Klaus Berbie à Lyon.

Les suites de l'affaire des Irlandais de Vincennes : une réorganisation du G.I.G.N. est en préparation.

19. RELIGION: vive controverse sur cuveau de la catéchèse. ÉDUCATION.

### LE MONDE **DES LIVRES**

13. LE FEUILLETON DE BERTRAND POIROT-DELPECH: Paul Gadenne, le visiteur; Philippe Sollers, « Libertin catholique > : B.-H. i., sur les plan-

14. LA VIE LITTÉRAIRE 15. HISTOIRE LITTÉRAIRE : sur les traces de Pierre-Jean Jouve.

16. ROMANS: « Les Patries buisson-nières », d'Émile Copfermann.

17, HISTOIRE : 18. LETTRES ÉTRANGÈRES : Tchinghiz Aîtmatov à Paris.

# **CULTURE**

21. THÉATRE: Colère, d'après Fritz Zorn. MUSIQUE

VARIÉTÉS : Charlélie Couture. 23. PRESSE: Toulouse-Matin, en difficulté, choisit le camp de l'opposi-

### tion ; apaisement à l'Union de Reims. **ÉQUIPEMENT**

26. ENVIRONNEMENT : la préparation

# ÉCONOMIE

27. SOCIAL.

29-30. AFFAIRES.

 ÉTRANGER RADIO-TÉLÉVISION (23) INFORMATIONS

« SERVICES » (20) : Bibliographie; « Journal officiel -; Loterie nationale; Loto; Météorologie; Mots

Annonces classées (24-25); Programmes des spectacles (22); Carnet (19); Marchés financiers (31).

daté 3 février 1983 a été tiré à 508 983 exemplaires EN PRÉSENCE DES DIX-HUIT NOUVEAUX CARDINAUX

### Jean-Paul II a insisté sur le rôle amplifié du Sacré Collège

Correspondance

compte désormais cent trente-huit

membres, dont cent vingt, agés de

moins de quatre-vingts ans, ont le

droit de vote, lors d'un éventuel

REPLI DU DOLLAR

Un repli du dollar s'est amorcé jeudi matin 3 février sur la plapart des grandes places financières internatio-

Encore très ferme la veille en fin d'après-midi, le billet vert est revenu au palier de 7 F à Paris (contre 7,0355 F le 2 février), à 2,47 DM à Francfort (contre 2,4910 DM) et à 2,62 francs suisses à Zurich (contre 2,0430 francs suisses). La livre Sterling s'est elle nussi affermie par rapport à la devise américaine pour s'échanger à 1,5225 dollar contre 1,5150 dollar.

Selon les cambistes, ce glissement du dollar s'est opéré dans des marchés as-sez peu actifs dans l'ensemble.

D'abord accueillies avec une certain

appréhension, les prévisions d'accrois-sement de la masse monétaire améri-caine faites par M. Paul Voicker, pré-sident de la Réserve fédérale, sont

apparues correspondre approximative-ment apx objectifs fixés par l'établisse-ment. Le dollar a aussi perdu le soutien que la perspective d'un renchérissement des taux lui avait apporté.

Le dollar baissant, l'or a repris son

ascension, et, dans la City, son cours a été fixé aux alentours de 508 dollars Ponce contre 498,25 dollars mercredi

Cité du Vatican. - Jean-Paul II a bres du Sacré Collège : celui-ci solennellement proclamé, le 2 février, la «création» des dix-huit nouveaux cardinaux. Une foule de près de dix mille fidèles venus de quinze pays a assisté, dans la nouvelle salle d'audience du Vatican, à la cérémonie, où étaient présents les membres du corps diplomatique, les autorités italiennes et diverses personnalités officielles - comme le maire de Paris, M. Jacques Chirac, - représentant les différentes villes ou pays des dix-huit nouveaux mem-

### **UN SÉNAT DE CONSEILLERS** INTERNATIONAUX

Le titre de cardinal (qui vient du mot latin cardo : gond, charnière, pôle) était attribué, dans un premier temps, à des prêtres, des curés de paroisse, des évêques et des diacres de la ville de En 1586, Sixte-Quint fixa le

nombre des cardinaux à soixante-dix (par analogie avec les soixante-dix vieillards d'Is raēl), et, au fur et à mesure que les cardinaux étaient affectés aux tâches de gouvernement dans la Curie (cour) romaine, des prélats non-romains, puis non italiens firent leur entrée dans le collège cardinalice. C'est à Jean XXIII que reviennent deux innovations récentes. En 1958, il abolit le nulauiourd'hui, les cardinaux sont cent trente-huit) et il décida que tous les cardinaux devalent être ordonnés évêques, pour éviter la préséance des prêtres-cardinaux (dianité humaine) sur les évêques non cardinaux (institution divine). C'est Paul VI, enfin, qui décida que seuls les cardinaux âgés de moins de quatre-vingts ans auraient le droit d'élire le pape.

En accédant au désir exprimé par le théologien jésuite Henri de Lubac de ne pas être ordonné que, puisqu'il ne pourra pa exercer cette charge à cause de son âge avancé, Jean-Paul II semble vouloir considérer le collège cardinalice avant tout privilégiés. C'est ainsi que, renouant avec l'ancienne tradition, il a déjà réuni le collège à deux reprises pour lui soumettre des problèmes concernant l'Eglise universelle (réforme de la Curie, finances, etc.), et il poursuit la politique d'internationalisation inaugurée par Paul VI au détriment des cardinaux italiens ou de la Curie. Quinze nationalités sont représentées par les dix-huit nouveaux cardinaux.

éditions

CŒUR DU MONDE ou l'essence du christianisme

Actes du Congrès international de Toulouse

**LE CŒUR DE JESUS** 

FONDER L'ETHIQUE

**EN PSYCHANALYSE** 

# En Espagne

### DES MILITAIRES LÉGALISTES SONT PLACÉS A DES POSTES-CLÉS

(De notre correspondant.)

Madrid. - Le gouvernement de M. Felipe Gonzalez a procedé, le mercredi 2 février, à ses premières nominations militaires importantes le général Rafaël Allende Salazar. qui commandait la région militaire de Valence, devient capitaine général de celle de Madrid. Le général de l'armée de l'air José Santos Peralba est nommé sous-secrétaire du ministère de la défense, devenant ainsi le numéro deux de ce département. Il représentait jusqu'ici l'Espagne au sein du comité militaire de l'OTAN; on peut donc supposer qu'il s'ellorcera d'adapter l'armée de son pays à celle des pays occiden-

L'accès du général Allende Salazar à un poste qui serait capital en cas de tentative de coup d'État a été bien accueilli dans les milieux mili taires démocratiques. Il était gouverneur militaire de Madrid lors du putsch manqué du 23 février 1981. Revolver au poing, il avait alors arrêter deux oficiers venus cherches parmi ses subordonnés des appuis pour le mouvement séditieux. Sa mise à la retraite en septembre prochain pour raison d'âge contraindra cependant le gouvernement à un nouveau choix difficile.

Les socialistes semblent vouloir placer aux postes-clés des officiers fidèles à la Constitution mais dont les positions publiques n'ont pas provoqué de réticences chez leurs compagnons d'armes. TLM.

### A Paris

### M. Chirac envisage un vaste programme de câblodistribution

 J'ai décidé de faire étudier, puis d'entreprendre, si je suis réélu, m programme de câblage de Paris en fibres optiques, qui permettrait de raccorder 500 000 foyers d'ici 1989, date de l'Exposition universelle.» M. Jacques Chirac, maire de Paris, a annoucé ce jeudi 3 février, au cours d'une conférence de presse, son intention de s'inscrire dans le programme gouvernemental de réseaux câblés, décidé le 3 novembre 1982 (1).

Un groupe de travail présidé par M. Jacques Marette, député de Paris et ancien ministre des P.T.T., réunira des experts, avec M. Denis Beaudouin, directeur général de l'information de la ville de Paris. Le ment formulées par les P.T.T. programme envisagé par celle-ci comprend une phase expérimentale de raccordement de 10 000 foyers, en 1984 (coût : environ 100 millions de francs), une deuxième phase de raccordement de 130 000 foyers, en 1985-1986 (coût : 800 millions de francs), et une troisième phase pour 360 000 foyers, de 1987 à 1989 (cofit : 2,1 milliards de francs).

Le maire de Paris propose une so- 20 janvier).

ciété d'exploitation technique du réseau, où la ville serait majoritaire, et tiendrait 34 % du capital. Ces propo-sitions diffèrent de celles actuelle-D'autre part. M. Chirac a annoncé son intention . d'associer étroitement la presse écrite sous toutes ses formes » au développement de ce ré-SCAU.

(1) Le ministre des P.T.T.,M. Louis Mexandeau, n'a pas fait figurer, jusqu'à présent, la ville de Paris parmi les agglomérations prioritaires pour le développe-ment des réseaux câblés (le Monde du

loppement des télécommunica-

tions. . Tel est l'objectif du gouver-

nement avec la définition d'une

charte de gestion à moyen terme

### **Les P.T.T. vont être pratiquement gérés** comme une entreprise nationale

· Etablir sur des bases claires et précises les règles permanentes de gestion et les perspectives de déve-

30 rue Madame

Collection Réfléchir:

75006 Paris Tél.: 548.76.51

**Dr Roland SUBLON** 

des télécommunications - dont les grandes lignes ont été présentées mercredi 2 janvier en conseil des ministres par M. Louis Mexandeau, ministre des P.T.T. Cette « liberté de gestion » scrait obtenue avec la charte dont l'adop-Collection Essais:

Card. Ciappi, o.p., ratzinger, suenens, mgr. collini, gaidon, mejia, r r. p p. de margerie, s.j., de la potterie, s.j., pozo, s.j., f. gomes, o.s.b.

tion devrait être effectuée après un dernier arbitrage que rendra le premier ministre. Le principe a été re-tenu de fournir à la direction généraie des télécommunications des enveloppes annuelles de crédits d'inments de 27 milliards de

francs 1982, en moyenne, d'ici à 1986, en contrepartie d'une plus grande responsabilité financière et d'objectifs qualitatifs décidés par le gouvernement. Pour 1986, ces objec-tifs sont l'installation de vingtquatre millions de lignes principales de téléphone et de trois millions de terminaux vidéotex.

# Les sommaires de février

• LE MONDE DIPLOMATIQUE : La défense de l'Eu-

Le Conseil de l'OTAN a perfectionné ses conceptions de éfense de l'Europe. Konrad Ege et Martha Wenger expliquent comment seront déployées des armes électroniques « intelligentes » pour détruire les divisions blindées advenses, pendant que des fusées à tête nucléaire ou chimique détruiraient les secondes positions. Cette e doc-trine Airland Battle > complique l'épreuve de force engagée avec les négociateurs soviétiques à propos des euromissiles. Claude Julien analyse ce cu'est *∢ la paix* selon M. Reagan », en montrant que l'équilibre mondial est menacé à la fois par les conceptions

économiques. Le grand économiste brésilies Celso Furtado avance une originale application de « l'incertaine logique de la Le même numéro comporte en

stratégiques et par les désordres

ELFOTT

.

27 T T

. 7

...

y viz (\* \*

. 🖫 😁

ಷಣಕ ಕ್ಷೇ.

11.2

= --:

we are the

. \_--

2.1

- ' ·¬ .

--:

----

का के उन्हां

-

......

 $T_{ij}$ 

- 140 g

\*\* 7\*

re, also fire

ensemble de cinq pages imitulé « la Pologne dans le labyrinthe >, avec notamment un article de Constantin Jelenski sur les « paradoxes du nationa polonais », une étude d'Adam Zagajewski sur « la culture sous l'état de siège », et des articles de Jean-Yves Potel, Patrick Michel, Slawomir Mrozek et Roman Laba.

# • LE MONDE DE L'ÉDUCATION : Les clés de l'orienta-

tion. Pas facile, l'orientation. Labyrinthe, écheveau, chausse-trape. Dès qu'on évoque les choix à faire et les filères à suivre, les mots qui viennent à l'esprit sont plutôt négetifs. Au collège, les grands paliers — cinquième, troi-sième — ne doivent pas être manqués. Au lycée, dès la seconde, improprement appelée « indifférenciée » pour reculer le temps des choix, il faut cependant retenir des options qui déterminent, en fait, la première et la section du baccalaurést. Comment ne pas se tromper? Le Monde de l'éducation expli-

que les étapes et les choix à effectuer, pour chaque classe, du collège, du lycée ou du lycée

Au sommaire de ce même numéro, une étude d'Edmond Vandermeersch sur « le carte scolaire de l'enseignement catholique ». Poussé par les impératifs des aides publiques, il a dü se regrouper, se rationaliser et répartir ses filières. De sorte que, à moins de s'éloigner de son do-micile, la « liberté de choix » d'un établissement est devenue largement illusoire. Un dossier d'actualité.

# DOSSIERS ET DOCUMENTS : Les nouvelles com-

Les prochaines élections municipales constituent, pour la majorité et l'opposition, une occasion de se mesurer. Mais audelà de l'enjeu politique de ce scrutin, il s'agit d'élire des conseillers municipaux et des maires dont les tâches et les responsabilités ont été notablement accrues depuis que s'est traduite, dans les textes, la volonté décentralisatrice du gouvernement de M. Mauroy. Dans un dossier spécial de huit pages, Olivier Mazel et Jean-Claude Grimai, professeurs en sciences mier à Montrouge et le second à Chambilly, dressent, sur la base

de la documentation du Monde et en collaboration avec François Grosrichard, du service « Equipement - Régions », le portrait de recensent leurs problèmes technicité et complexité sens cesse croissante des dossiers, sement des charges financières, insuffisante formation, etc., décrivent leurs difficultés, font l'inventaire de leurs

Une place particulière est faite au statut des « grandes villes », Paris, Lyon et Mi

### • LE MONDE DES PHILATELISTES : Automation et code postai

La modernisation de la poste transparaît au travers de différents documents accessibili collectionneur : c'est ce que montre J.-.L. Guillard dans un article aui constitue l'un des points forts du Monde des philatélistes

Une émission de timbres réalisée par la résistance afghane, une sélection d'enveloppes pre-

mier jour, les cartes-maximum ou les plaisirs de la philatélie et de la cartophilie confondus, les cachets des bases argentines dans les glaces de l'Antarctique, les barres phosphorescentes sur les timbres « Sabine », les faux de Spérati, figurent également au sommaire de ce numéro où l'on trouvera comme à l'accoutumée les nouveautés du monde entier.

# LE MONDE DE LA MUSIQUE : l'Opéra impossible...

Le cinéma vient, une fois encore, à l'Opéra. Ken Russel s'attaque aux Soldats de Bernd Alois Zimmermann, point d'aboutissement des recherches les plus audacieuses en matière de représentation dramatique. Comment faire jouer et chanter plusieurs scènes à la fois ? Le réalisateur de Lisztomenia s'explique sur la mise en scène qu'il prépare pour l'Opéra de Lyon. Au même moment, le chef d'orchestre Michael Gielen, qui créa l'œuvre en 1965 à Cologne, la reprend à

Les pianistes sont parfois bien seuls, comme en témoignent Radu Lupu, Claudio Arrau et Martha Argerich. Le Monde de la musique publie également dans son numéro de février un dossier sur Busoni, virtuose célèbre et compositeur oublié; un témoignage de l'écrivain Marcel Moreau : « Je suis un compos raté »; Higelin, Souchon, Diane Dufrêne, Michel Jonasz photo-graphiés par Patrick Ullmann; un banc d'essai d'acoustique; cent dix disques écoutés et com-

 Découverte d'explosifs en Corse. - Les gendarmes en opéra-tion de contrôle en Corse ont découvert, mercredi 2 février, dans le maquis des environs de Bastia, un stock d'explosifs dissimulé dans une murette de pierres sèches. Ce stock,

comprenant plusieurs dizaines de kilos de bâtonnets de dynamite et des mèches lentes, proviendrait d'un vol important commis en septembre 1981, à Borgo (Haute-Corse), dans un entrepôt de travaux publics.

# **I DES GAGNEU**

Antoine Riboud, patron du groupe numéro un français de l'agro-alimentaire déclare à l'hebdomadaire américain INTERNATIONAL BUSINESS WEEK: "c'est à tort que les Français font du catastrophisme".

Le Nouvel Observateur ouvre le dossier. Il recense les secteurs qui, malgré la crise, sont en

expansion. La liste est longue : elle stupéfie. Qui sont ces entrepreneurs qui savent innover, vendre, exporter?

Quelles sont leurs recettes? • Comment les entreprises championnes ont-elles pu conquérir de

nouveaux marchés? Quel est le secret de ces gagneurs qui font mentir le C.N.P.F. ? Un document qui intéresse patrons et employés, à lire absolument, cette semaine.

Au sommaire du même numéro:

# Le palmares des impôts locaux

Dès cette semaine, le Nouvel Observateur ouvre une série d'enquêtes sur les principales villes de France : impôts et charges, équipements sociaux, environnement, quel est le classement de votre ville?

... et la nouveile "affaire BEN BELLA"



ABCDEFG

